

The state of the s

•

(\*)

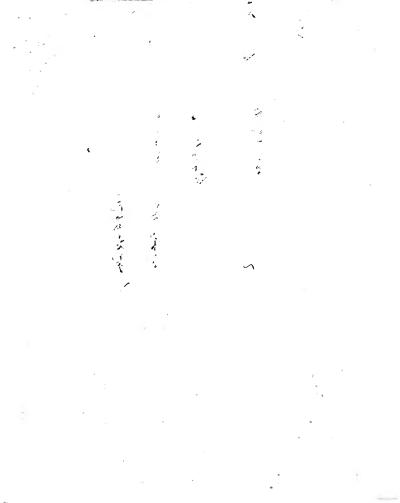

# THÉOPHILE. ESSAI SUR DIVERS ARTS.

# **THEOPHILI**

#### PRESBYTERI ET MONACHI

LIBRI III.

SEU

#### DIVERSARUM ARTIUM SCHEDULA.

OPERA ET STUDIO

CAROLI DE L'ESCALOPIER.

LUTETIÆ PARIŞIORUM.

EXCUDEBANT FIRMIN DIDOT FRATRES,
VIA JACOB, 56.

M DCCC XLIII

# **THÉOPHILE**

PRÈTRE ET MOINE.

## ESSAI SUR DIVERS ARTS,

PUBLIÉ

#### PAR LE C" CHARLES DE L'ESCALOPIER,

CONSTRUCTORS BORORAINE OR SA REPRIOTOTORY BY STARSHOES.

ET PRÉCÉDÉ

D'UNE INTRODUCTION,

PAR J. MARIE GUICHARD.





#### PARIS.

J. A. TOULOUSE, RUE DU FOIN SAINT-JACQUES, 8: J. TECHENER, PLACE DU LOUVRE, 12. J. F. BELION, QUAI DES AUGUSTINS, 47.

LEIPZIG.

BROCKHAUS ET AVENARIUS.

1843.



.

## PRÉLIMINAIRES.

Au milieu des calamités et des terreurs qui marquèrent la fin du x<sup>e</sup> siècle et les premières années du xi<sup>e</sup>, les peuples, croyant être à leur dernier jour , étaient tombés dans un découra-

Cf. Glabri Rodulph. Hist., L.-IV, c. 4. Recueil des Hist. de France, T. X, p. 47. — Hug. Flav., Chron. Virdun., ibid., p. 209. — Longueval, Hist. de l'Église gallicane, 1782, in-12, T. VII, p. 206.

3 « Abusant... des versets 3 et 4 du xx chapitre de l'Apocalypse, qu'ils étoient bien éloignés d'entendre, ils soûtenoient qu'aussitôt que mille ans seroient revolus, à compter depuis la naissance de Jésus-Chaist, l'Antechrlt paroîtroit, et viendroit le Jugement dernier. » Hist. Littér. de la France, T. VI, p. 11. — Lebeuf, Recueil de div. écrits, T. II, p. 40. État des sc. en Fr. depuis Charlem. jusqu'au Roi Robert. — Robertson, Introd. à l'hist. de Ch. F, T. I, p. 45.

3 « Videbatur sane mundus declinasse ad vesperam; et Filii hominis

gement universel : comme sur un navire qui va couler bas, le silence et la prière avaient remplacé la manœuvre et le travail '.

Mais lorsqu'après l'an 1000 de l'Incarnation, on reconnut que l'on pouvait espérer vivre encore, chacun se sentit renaître; une fièvre de joie, de pieuse reconnaissance et de grande émulation, s'empara des esprits; on détruisit les anciens temples, pour en bâtir de plus vastes et de plus magnifiques; on renouvela les cathédrales,

adventus secundus fore vicinior. » Willerm. Tyr., Hist., L. I, c. 8. ap. Bongars, Gesta Dei per Francos, T. I, p. 634. — Plusieurs chartes, rapportées par D. Vaissette, parmi les Preuves de l'Hist. de Languedoc, T. II, p. 86, 90, 157, et citées par M. Michaud, Hist. des Croisades, T. I, p. 47, commencent par ces mots: « Mundi terminum appropinquante... Appropinquante etenim mundi terminio...» — Cf. Martene, Veter. script. et monum. ampliss. collectio, T. IV, p. 860. Gesta Episc. Leod. — Baronius, Anuales eccles., Coloniæ, 1624, T. XI, p. 2.—M. Ampère, Hist. littér. de la France, T. III, p. 273 et suiv. — M. Michelet, Hist. de France, T. II, p. 132 et suiv.

<sup>&#</sup>x27; M. Ch. Magnin, Causeries et méditations hist et littér., T. 1, p. 27. De la statue de la reine Nantechild. — Cf. M. de Choiseul-d'Aillecourt, De l'influence des Croisades, p. 8.

les abbayes, les moindres chapelles des villages; le monde sembla secouer la vieille poussière du linceul et revêtir la robe blanche des églises'.

Dès lors l'art réveillé ne cessa de se développér et de fleurir; et, à leur retour, les Croisés trouvèrent le terrain tout préparé pour recevoir les semences nouvelles qu'ils rapportaient de l'Orient.

Une nation de marchands calculateurs n'eût pas élevé les monuments qui couvrirent alors

¹ « Igitur infra supradictum millesimum tertio jam fere imminente anno, contigit in universo pene terrarum Orbe, præcipue tamen in Italia et in Galliis, innovari Ecclesiarum Basilicas, licet pleræque decenter locatæ minime indiguissent. Æmulabatur tamen quæque gens Christicolarum adversus alteram decentiore frui: erat enim instar ac si mundus ipse excutiendo semet, rejecta vetustate, passim candidam Ecclesiarum vestem indueret. » Glabri Rodulph., Hist., ubi supra, L. III, c. 4. — Hist. littér. de la France, T. VII, p. 139. — Lebeuf, l. c., p. 139. — Éméric-David, Disc. hist. sur la Peinture moderne. Magasin enéyel., 1812, T. IV, p. 242; 107 de l'éd. du bibliophile Jacob (P. Lacroix), Gosselin, 1842. — Mazure, Philosophie des arts du dessin, p. 338. — M. de Caumont, Cours d'antiquités monum., P. IV, p. 111.

le sol de l'Europe'. Gardien vigilant des connaissances humaines', le Christianisme fournit et dirigea les artistes. Ainsi que ces réservoirs suspendus au-dessus des cités et qui répandent sur les populations les flots de leurs eaux bienfaisantes, les monastères devinrent les fabriques d'où sortirent des chefs-d'œuvre de génie et de foi. Dès qu'il s'agissait de la maison de Dieu, le plus pauvre ne regardait plus à la dépense'; l'ascétique simplicité des religieux de Citeaux passait même chez leurs voisins pour une innovation,

Berington, Hist. littér. des XIe et XIIe s., trad., p. 159.

³ « Constat eniun libros, et literas monasteriorum ope fuisse conservatas. 

a Leibnitii ad Magliabechium epist. 14. Op. ed. Dutens, T. V, p. 98. 

— « Sans doute le Christianisme était dans le moyen âge, et il y a fait tout ce qui s'y est fait de bon et de grand. 

» M. V. Cousin, Cours de l'hist. de la philosophie, XVIII\* siecle, 1841, T. 1, p. 6. — Cf. M. de Chateaubriand, éd. Pourrat, 1835. Étud. hist., T. III., p. 65. Génie du Christiaussme, P. IV, 1. 6, passim. — Et, dans les Annules de Philosophie chrétienne, la série des remarquables articles, où, sous le pseudonyme Acheri, M. l'abbé Cahier examine si le Christianisme a nui au développement des comaissances humaines.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Monteil, Hist. des Français des divers états, XIVe s., T. 1, p. 333.

un schisme et un scandale'. Suger rassemblait à Saint-Denis les meilleurs ouvriers'; un abbé du Mont-Cassin, depuis Pape sous le nom de Victor III, en envoyait chercher à Constantinople, et formait des élèves'; un Évêque d'Elne (Perpignan) dessinait à Jérusalem le plan de l'église qu'il devait faire exécuter'; à Auxerre,

<sup>1</sup> a... Ob hæc aliaque id genus statuta Cistersienses ab omnibus vicinis monachis, tamquam novarum rerum inventores, et scandali schismatisque incentores reputabantur. » Mabillon, Annales ord. s. Bened., L. LXXI, c. 77, ann. 1109. Luca, T. V, p. 498.

<sup>3</sup> « Artifices peritiores de diversis partibus convocavimus. » Sugerii abb. De rebus in administratione sua gestis lib., c. 32. ap. Ducliesne, Hist. Fr. script., T. IV, p. 345; Recueil des Hist. de France, T. XII, p. 98; Felibien, Hist. de l'abbaye de St.-Denys. Pièces justific. p. II. — Doublet, Hist. de l'abbaye de St.-Denys. L. 1, c. 33, 34.

<sup>3</sup> « Legatos interea Constantinopolim ad locandos artifices destinat,... Ne sane id ultra Italiæ deperiret, studuit vir totius prudentiæ plerosque de monasterii pueris diligenter eisdem artibus erudiri. » De B. Victore III, Papa. D'Achery, Mabillon, Acta ss. ord. s. Bened., S. VI, p. 2, ann. 1087. Parisiis, T. IX, p. 600. — Hist. littér. de la Fr., T. VII, p. 142. État des lettres en France, XI<sup>8</sup> s.

4 « Cum Berengarius ad sanctam civitatem Jerusalem devotionis ergo accessisset, formanı hujusce ecclesiæ in pergameno descripsit, unde sous le règne de Henri I<sup>er</sup>, un autre pontife, Geoffroy de Champ-Aleman, instituait des prébendes de sa Cathédrale, pour des ecclésiastiques, dont l'un serait peintre, l'autre vitrier, le troisième orfèvre '.

Sans son origine étrangère, on serait tenté de s'imaginer que Théophile prétendit au triple bénéfice par les trois livres qui composent son Essai sur divers arts, et qui, bien que dépourvus de toute révélation d'une date précise, appartiennent néanmoins aux beaux jours de l'art chrétien, à un âge hiératique, à une période sacerdotale.

C'est cette œuvre d'un moine artiste de ce temps, que nous publions aujourd'hui.

reversus ædificavit in villa superiori Helenensi ecclesiam cathedralem. » Ann. 1019. Gallia christiaua, T. VI, p. 1040. — Hist. lutér. de la Fr., ubi supra, p. 139.

<sup>1 «</sup> Aurifabrum mirabilem, pictorem doctum, vitrearium sagacem. » Hist. Episc. Autiss., ap. Labbe, Nov. Biblioth. mss., T. I, p. 453. — Hist. littér. de la Fr., ubi supra, p. 142. — Lebeuf, Dissert. sur l'hist. ecclés. et civ. de Paris, T. II, p. 231. État des sc. en Fr., depuis le Roi Robert jusqu'à Philippe le Bel.

Notre auteur a considéré les arts particulièrement dans leur application à l'ornement du lieu de la prière', il a pénétré dans le sanctuaire de la divine sagesse', il indique les moyens de fabriquer ce qui est nécessaire aux instruments du culte, au service des autels, à l'usage de l'église'; et, pour unique prix de son labeur, il réclame une prière à la miséricorde du Seigneur'. Gerson aussi ne demandait aux enfants qu'il instruisait, d'autre récompense que cette simple invocation : Mon Dieu, mon créateur,

<sup>&#</sup>x27; «Ornatum materialis domus Dei, quæ locus est orationis.» L. III, Prol., p. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> «Apprehendi atrium agiæ sophiæ.» L. II, Prol., p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « Quæ adhuc desunt iu utensiliis domus Domini, ad explendum aggredere toto mentis conamine, sine quibus divina mysteria et officiorum ministeria non valent consistere. Sunt enim hæc: Calices, Candehabra, Thuribula, Ampullæ, Urcei, sanctorum pignorum Scrinia, Cruces, Plenaria et cætera, quæ in usum ecclesiastici ordinis poscit utilitas necessaria. » L. III, Prol., p. 123, 124.

<sup>4 «</sup>Hac vicissitudine instructionis me recompensabis, ut, quoties labore meo bene usus fueris, ores pro me apud misericordiam Dei omnipotentis.» L. 1, Pracf., p. 9.

ayez pitié de votre pauvre serviteur Jean Gerson'!

L'Essat sur divers arts se rattache donc éminemment à une science pleine de mystères et de religieuses harmonies<sup>3</sup>, au matériel<sup>3</sup> de la Liturgie, qui « seule a le secret de la construction des temples<sup>4</sup>»: l'intérêt qu'il présente à cet égard a déterminé surtout notre préférence et notre publication.

En même temps qu'il se proposait la gloire de Dieu pour objet principal, Théophile songeait encore aux besoins et aux progrès de ses semblables<sup>5</sup>; cette inspiration de sa charité im-

<sup>1</sup> J. Gersonii vita, inter Gersoniana. Op. ed. Du Pin, T. I, p. CLXIX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Hec omnia sunt imbuta mysteriis et divinis gravida sacramentis. » Innocent. III, De off: misse, L. 1, c. 51, Parisiis, 1518, 8°, f. 13, v°.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « Materia quidem sacrati Ordinis sanctus est panis, et sanctorum vasorum quantitas, et cætera uniuscujusque ordinis, ut fert consuetudo. » Assemani, Codex liturgicus Eccles. univ., L. VIII, p. 5, T. XII, p. 244.

<sup>4</sup> D. Guéranger, Institutions liturgiques, T. I, p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> «In augmentum honoris et gloriæ nominis ejus multorum necessitatibus succurrisse et profectibus consuluisse. <sup>8</sup> L. I, Praf., p. 9.

posait à l'éditeur de son livre la règle qu'il avait à suivre.

Nous donnons, avec les variantes des différents textes, une édition, aussi complète qu'il nous a été possible, d'un ouvrage connu seulement par quelques extraits dispersés, ou solitairement enseveli au fond d'un des volumes de Lessing; et toutefois, au dire d'un juge bien renseigné', plein de notions précieuses, sinon pour la théorie de l'art, du moins pour l'histoire de ses procédés. Nous voulons faire connaître Théophile, nous ne serons peut-être pas inutile à ceux qui s'occupent des antiquités ecclésiastiques et de celles du moyen âge. En traduisant, pour la première fois, l'Essai sur divers arts, notre dessein a été de le mettre à la portée du plus grand nombre, multorum necessitatibus.

Nous n'avons rien négligé pour nous environ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Éméric-David, *Disc. hist. sur la Peinture moderne*. Magasin encycl., 1812, T. IV, p. 59; 84 de l'éd. du bibliophile Jacob. — *Biogr. univ.*, v. Théophile.

ner de tous les éléments qu'il nous était permis de réunir; par l'obligeante entremise du docte bibliothécaire du *British Museum*, M. Panizzi, nous avons obtenu la copie d'un manuscrit de Cambridge, qui est venu enrichir notre texte de leçons inédites.

Hormis dans les Prologues, et quelques rares occasions, où Théophile déploie l'élévation d'une intelligence supérieure jointe à l'humilité du cloître, nous n'avions à traduire ni un orateur, ni un poëte, mais les formules froides et arides d'un auteur dont le dévouement et la sollicitude semblent prendre à tâche d'en simplifier l'exposition. Notre devoir le plus impérieux était de conserver son esprit, sa physionomie, en le laissant à lui-même, et de nous renfermer dans une interprétation littérale. Les nomenclatures spéciales suppléeront aisément à l'insuffisance et au respect du traducteur. Nous avons dû ne pas aller au delà du mot à mot dans certaines circonstances, lorsque nous pouvions, en creusant la phrase, en la réduisant à un lit de Procruste,

nous exposer à tomber dans quelque chose d'arbitraire, qui n'eût plus été le sens primitif. Les incertitudes, les hésitations que nous avons fréquemment éprouvées nous ont fait sentir la nécessité de ne rien hasarder. Nous nous sommes réservé d'introduire parmi les notes nos raisons et nos doutes.

Il faudrait un ouvrage entier pour commenter l'écrit de Théophile, pour expliquer ce que n'ont fait connaître ni du Cange, ni Carpentier, ni les autres lexicographes'. Nous publions une édition, et non une encyclopédie des arts; nous n'avons point la prétention de faire, à propos de notre auteur, un cours comparé et

¹ L'importance de l'essat sur divers arts n'a pas échappé à Morelli, lorsque, resserré par les limites d'une notice et obligé de se borner à peu de fragments, il a dit : « Si quœcumque ad medii ævi rgs illustrandas aptissima hisce libris continentur, subjicere vellem, opus fere totum esset mihi exscribendum; ipsæque dictiones a Cangio, Carpenterio, aliisque sequioris latinitatis λεξωσιρέρος omnino nusquam declaratæ, persæpe explicandæ.» Codices mss. lat. Biblioth. Nanianæ, Venet., 1776, p. 38.

expérimental. Nous abandonnons ses recettes à l'examen de l'atelier, aux manipulations du laboratoire; à eux cette partie du travail, Hæ tibi erunt artes'. Puissions-nous, provoquant des expériences, ou des résultats que nous appelons de tous nos vœux, avoir indiqué la voie aux antiquaires, aux artistes'; et signaler aux uns quelque méthode oubliée, aux autres quelque point encore ignoré du pays des vieux souvenirs: en archéologie, ce n'est pas toujours Apelles qu'il faut consulter, mais parfois aussi le jeune enfant qui broyait ses couleurs<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Virgil., Æneid., L. VI, v. 853.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En Angleterre, où de Catholicisme fait des progrès rapides, un architecte catholique, M. Pugin, a établi des fabriques de tous les objets qui peuvent contribuer à la décoration et à la richesse des monuments ecclésiastiques. On y confectionne, dans l'ancien style, des calices, des burettes, des ciboires, des ostensoirs, des lampes, des tabernacles en forme de tour, des reliquaires, des châsses, des croix processionnelles, etc. Lettre à M. Didron. Bulletin archéol. du Comité hist. des arts et monumens, T. II, p. 404 et suiv.

<sup>3</sup> Nous empruntons ici l'idée de cette allusion à un judicieux aca-

Afin de ne pas surcharger les pages et embarrasser la lecture, nous rejetons, sous la forme alphabétique, nos notes à la fin du volume. Malgré une attentive étude du livre, nous sommes loin de présumer avoir réussi à éclaircir, à surmonter tout ce qu'il présente d'obscur et de difficile. Certains renseignements ont fait défaut à nos recherches et à nos soins. Nous avons trouvé peu de ressources dans Saint Isidore, Vincent de Beauvais, Glanvil, Corbichon : l'Évêque de Séville est ordinairement reproduit par l'encyclopédiste de Saint Louis et par le compilateur du Propriétaire des choses. Le Dictionnaire de Jean de Garlande, de la seconde moitié du xie siècle, le Catholicon de Jean de Gênes, ne nous ont pas été plus en aide. L'espèce de Glossaire, placé en tête du manuscrit de la Bibliothèque Royale, 6741, qui semblait nous promettre davantage, ne nous a offert qu'une

démicien: Ameilhon, Recherches sur les couleurs des anciens. Mém. de l'Institut, Littérature et beaux-arts, T. 1, p. 545.

sorte de paraphrases, plutôt que des indications didactiques.

Si les documents écrits n'ont pas toujours répondu à nos investigations, la bienveillance ne nous a jamais manqué. Nous avons plus d'une fois eu recours à la vaste érudition de M. l'abbé Cahier; à la science de M. Dübner, l'un de nos philologues les plus distingués; aux lumières du savant orientaliste M. Dubeux, de M. Danton, notre ancien condisciple, de nos collègues M. le chev Amyot, M. Fr. Ravaisson, M. Grangeret de la Grange. Nous sommes heureux des affectueuses sympathies que nous avons rencontrées : le meilleur patronage d'un livre est un cortége d'hommes recommandables et éclairés. Pourquoi faut-il que, dans ce tribut de notre gratitude, la mort de celui qui fit le plus pour les arts du moyen âge, et qui nous encouragea souvent, nous force à dé-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Du Sommerard.

poser un stérile souvenir sur un tombeau. M. Guichard, de la Bibliothèque Royale, a bien voulu se charger de l'Introduction et nous donner une histoire critique de Théophile; il a été l'architecte d'un bel édifice, dont nous n'avons que préparé les matériaux.

Au moment de nous séparer d'un auteur qui fut longtemps le compagnon de nos veilles, nous ne le quittons pas sans inquiétudes pour nous; nous ne nous sentons rassuré que par la pensée qui nous guidait:

> Da veniam scriptis, quorum non gloria nobis Causa, sed utilitas officiumque, fuit'.

Nous espérons que l'on nous tiendra quelque compte des difficultés qui accompagnèrent une tentative laborieuse. Un clerc', chantant un jour

<sup>1</sup> Ovid., Ex Ponto, L. III, epist. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Monach. Sangall. ap. D. Bouquet, Rec. des Hist. de Fr., T. V, p. 109.

devant Charlemagne, multipliait ses efforts; l'Empereur le traita avec indulgence, et lui sut gré de sa bonne volonté.

CHARLES DE L'ESCALOPIER.

## INTRODUCTION.

Pour apprécier avec une parfaite certitude et sous chacune de leurs faces les compositions diverses de l'art, il ne suffit pas d'inventorier et de décrire les monuments, d'en déterminer le style, les excentricités et la filiation; il faut aussi pénétrer dans l'atelier de l'artiste, le surprendre en quelque sorte au milieu de ses travaux, découvrir enfin ces procédés matériels, et pour ainsi dire grossiers, sans lesquels, après tout, le plus sublime génie ne saurait donner un corps à la pensée. Non compris de rares fragments qu'offrent çà et là les récits des chroniqueurs, la littérature du moyen âge n'a fourni jusqu'à ce jour que quatre livres d'où la critique puisse

tirer les lumières dont nous parlons. Ce sont : 1° les Compositiones ad tingenda musiva, pelles, etc. opuscule qui paraît remonter au neuvième siècle, et que Muratori a inséré au tome II des Antiquitates Italicæ medii ævi; 2° le traité d'Eraclius, de coloribus et artibus Romanorum, publié par Raspe; 3° la Diversarum artium schedula, du moine Théophile, et 4° le Trattato della pittura, composé en 1437, par l'Italien Cennino Cennini, et édité à Rome en 1821. Parmi ces ouvrages, celui de Théophile semble devoir appeler tout d'abord l'attention des antiquaires érudits; c'est un droit que lui donnent son étendue, le nombre et la variété des arts qu'il embrasse, et peut-être aussi la date de sa rédaction.

Signaler et discuter les opinions des auteurs qui ont écrit sur la *Diversarum artium schedula*, essayer de fixer l'époque où le livre parut, examiner quelques passages de la théorie du moine Théophile à propos de la peinture à l'huile, tel est en peu de mots le but qu'on se propose dans cette notice.

Corn. Agrippa, le premier des critiques où

nous trouvons mentionné le nom de Théophile, ne connaissait de la Diversarum artium schedula que le livre II, celui qui traite du très-noble art (nobilissimum artificium) de la verrerie : « de qua Theophilus quidam pulcherrimum librum conscripsit'. » Conrad Gesner, l'auteur de la Bibliotheca universalis, transcrivit cette note imparfaite, et n'ajouta rien 3; mais, en 1555, Josias Simler, mieux renseigné que ses devanciers, disait : « Theophili monachi lib. III. Primus de temperamentis colorum, Secundus de ratione vitri, Tertius de fusoria et metallica. Extant apud Georgium Agricolam in pergamenis, et in Cella veteri monasterio, quæ bibliotheca Lipsiam translata est3.» Simler termine en faisant remarquer que Théophile est cité dans le Lumen animæ, compilation à laquelle nous reviendrons plus loin.

Vers la fin du siècle suivant, en 1686, Joachim Feller rangeait au nombre des livres les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Incert. et vanit. scientiarum. Antv., 1530, in-4°, cap. xc., de Alcumistica, in fine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biblioth. univ. Tiguri, 1545, fol. 614, recto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Epit. biblioth. C. Gesneri locupleta per J. Simlerum. Tiguri, 1555, fol. 173, verso.

plus remarquables de la bibliothèque Pauline à Leipsick, le manuscrit de Théophile déjà signalé par Simler; Bayle, et après lui Morhof, recueillirent l'indication de Feller; puis, dans les Acta eruditorum du mois d'août 1690, un auteur anonyme (probablement ce même Feller, décrivit le manuscrit: « Tacere autem, dit le bibliographe, hoc loco non possumus, extare hodieque in Bibliotheca Paulina Lipsiensi codicem membraneum manuscriptum Theophili Monachi de coloribus et arte colorandi vitra, qui et inter libros medicos n. 21. recensitus est a Fellero nostro in Catalogo codicum manuscriptorum Paulinorum p. 255, qui eundem codicem et inter rariora Paulinæ manuscripta in præfatione ad Lectorem retulit. Est

<sup>. &</sup>lt;sup>1</sup> Catal. cod. manuscrip. biblioth. Paulinæ iu acad. Lipsiensi, præfat. et p. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nouvelles de la répub. des lettres, sept. 1686, p. 1027.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dan. Georg. Morhof, Polyhistor sive de not. auctor. et rer. comment. Lub., 1688, in-4, lib. I, cap. vn, p. 59 et 60.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gott. Ephr. Lessing, Vom Alter der Oelmalerey aus dem Theophilus Presbyter. p. 353. Cet ouvrage de Lessing, qui parut en 1774 et que nous aurons souvent occasion de citer, a été inséré dans le tome VIII de ses œuvres diverses (vermischte Schriften), publiées à Berlin en 1771-1794. 30 vol. in-12. C'est à cette édition que correspondent nos citations.

autem isthoc libri initium: Theophilus humilis presbyter, servus servorum Dei, indignus nomine et professione monachi, etc. Libri hujus Artis Vitrariæ sunt tres, I. de coloribus et eorum mixtura, XXXVIII constans capitulis; II. de constructione furni ad operandum vitrum, et instrumentis hanc in rem necessariis, qui XXXIV capitulis absolvitur, quorum XIX est de vitro, quod Musinum (ita enim semper in hoc libro legimus, non Musivum) opus decorat; III. de limis. de vasculis ad liquefaciendum aurum, et de nigello imponendo et poliendo, sed in quo reliqua capitula post septimum desiderantur, quemadmodum et in libro II capitula quinque, XII nempe, XIII, XIV, XV et XVI deesse deprehenduntur'. " Le volume, si toutefois nous en croyons Lessing ' et Leiste 3, date du quatorzième ou du treizième siècle.

Un troisième manuscrit de Théophile fut aunoncé en 1706 parmi les livres de la bibliothè-

<sup>1</sup> Acta eruditorum, anno MDCLXXXX, p. 419 et 420.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yom Alter der Oelmalerey, etc., p. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zur Geschichte und Litteratur aus den Schätzen der hertzoglichen Bibliotek zu Wolfenbüttel, von Gott. Ephr. Lessing. Tom. V1, Forbericht, p. 5.

que de Bigot '; réunie à d'autres opuscules, la Diversarum artium schedula ne contient ici que les vingt-neuf premiers chapitres du liv. I, et non pas l'ouvrage entier, comme l'a dit M. Eméric-David . Le recueil de Bigot est très-certainement celui que possède aujourd'hui la bibliothèque royale de Paris, car nous lisons dans les catalogues de cette bibliothèque, sous le nº 6741: « Codex chartaceus, olim Bigotianus. Ibi continentur: 1º Experimenta 118. de coloribus: præmittitur tabula ordine alphabetico digesta de vocabulis synonymis et æquivocis colorum, eorumque accidentium. 2º Theophili liber de omni scientia picturæ artis. 3º Petri de Sancto Audemaro liber de coloribus faciendis. 4º Heraclii libri tres de coloribus et de artibus Romanorum. 5º Libellus de compositione colorum, authore Joanne de Alcerio. 6° différentes receptes sur les couleurs, recueillies par Jean le Begue, greffier de la Monnoye de Paris. Is codex anno 1431. exaratus est 3. » In-4°. La date de 1431 se rapporte sans doute aux

Biblioth. Bigotiana, part. V, p. 23, nº 311.

<sup>&#</sup>x27; Biogr. univ., art. Théophile.

<sup>3</sup> Catal. cod. manuscript. biblioth. Regiae, tom. IV, p. 273.

Receptes recueillies par Jean le Begue; le manuscrit de Théophile nous paraît de la dernière moitié du quinzième siècle.

Cependant un livre, comme la Diversarum artium schedula, devait sortir tôt ou tard des limites restreintes d'une description bibliographique. Ayant retrouvé à la bibliothèque ducale de Wolfenbüttel le manuscrit qui, d'après Simler', appartenait en 1555 à Georges Agricola', Lessing composa une dissertation où, fort du témoignage de Théophile, il s'applique à démontrer que Jean de Bruges n'est point, ainsi qu'on le croyait communément, l'inventeur de la peinture à l'huile 3. Puis, non content de ce premier effort, l'illustre critique se disposait à mettre au jour l'œuvre inédite de notre auteur sur les manuscrits de Wolfenbüttel et de Leipsick, lorsque la mort le surprit au milieu de son labeur. La Diversarum artium schedula parut en mai 1781, par les soins de Christian

<sup>1</sup> Epit. biblioth. C. Gesneri. Loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lessing, Vom Alter der Oelmalerey, p. 361.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vom Alter der Oelmalerey aus dem Theophilus Presbyter. (Voy. ci-dessus, p. xx, note 4).

Leiste '. L'édition de Lessing est assez correcte, mais on regrette l'absence totale de notes et de commentaires dans un texte qui, plus que tout autre, a besoin d'éclaircissements.

Néaumoins l'éveil était donné; et tandis que les trois livres de Théophile s'imprimaient dans le duché de Brunswick, un savant anglais, E. Raspe, publiait à Londres une partie du même ouvrage ', d'après le manuscrit du treizième siècle <sup>3</sup>, conservé à la bibliothèque du collége de la Sainte-Trinité de Cambridge. Cette édition faite, on ne saurait le dissimuler, avec une extrême négligence, contient le traité d'Eraclius de coloribus et artibus Romanorum, et les trente-sept premiers chapitres du livre I de la Diversarum artium schedula; elle est accompagnée

Lur Geschichte und Litteratur aus den Schätzen der hertzoglichen Bibliotek zu Wolfenbüttel, von Gott. Ephr. Lessing. Braunschweig, 1781, in-8°, tom. VI, p. 289-424.

A critical essay on oil-painting; proving that the art of painting in oil was known before the pretended discovery of John and Hubert Fan Eyck; to which are added, Theophilus de arte pingendi, Eraclius de artibus Romanorum; and a review of Farinator's Lumen animæ, by R. E. Raspe. London, 1781, in:49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Raspe, loc. cit. p. 41.

d'une notice où l'auteur a reproduit, en quelque sorte mot à mot, la dissertation de Lessing. Raspe découvrit aussi à Cambridge, dans la bibliothèque de l'université, un manuscrit qui renfermait tout le premier livre de Théophile moins les chapitres XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI et XXXVII; il put en parcourir rapidement les feuillets; mais, à son grand regret, on ne lui permit ni de transcrire, ni de collationner?

Résumons: un manuscrit de la Diversarum artium schedula est à Wolfenbüttel, un autre à Leipsick, deux à Cambridge, et enfin le cinquième à Paris. Nous joindrons à cette liste une copie récente de la bibliothèque Nani, et dont le titre présente une variante à recueillir; voici ce titré tel que l'a donné Morelli: Cod. chart., in-4°, Sæc. XVII, Theophili monachi, qui et rugerus, libri tres: l. de Temperamentis colorum; II. de Arte vitriaria; III. de Arte fusili<sup>3</sup>. Selon

<sup>1</sup> In-4°, vélin, coté 437.

<sup>2</sup> A critical essay on oil-painting, p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Morelli, Cod. manuscrip. Lat. biblioth. Nanianæ. Venet., 1776, in-4°, p. 33 et seq.

le même Morelli, la bibliothèque impériale de Vienne posséderait aussi deux manuscrits de Théophile « Alterum numero 230 signatum, sæculo duodecimo scriptum, neque tamen integrum; alterum sub numero 173 positum, sæculo proxime elapso exaratum, antiquo illi perficiendo aptissimum. Est e priore Nanianum hoc facile sumptum, suis et ipsum mendis maculatum, quæ librarii vel imperitia, vel religio fudit ' ». Nous serions presque tentés de soupçonner ici quelque méprise, car nous ne trouvons cités les deux volumes de Vienne, ni par Lambecius, ni par aucun bibliographe. Quoi qu'il en soit, les manuscrits de Théophile, publiés jusqu'à ce jour, se réduisent à trois : celui du collége de la S. Trinité de Cambridge, et ceux de Wolfenbüttel et de Leipsick. Plus heureux que Raspe, M. de l'Escalopier a pu obtenir une transcription fidèle du manuscrit de l'université de Cambridge, manuscrit du treizième siècle ', remarquable par l'excellente correction des textes, et qui a enrichi l'œuvre de Théophile d'un cha-/

<sup>&#</sup>x27; Morelli, Cod. manuscrip. Lat. biblioth. Nan., p. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Raspe, A critical essay on oil-painting, p. 39 et 40.

pitre inédit'. Maintenant que nous avons sous les yeux une édition de la *Diversarum artium schedula*, augmentée de parties nouvelles, élucidée par des notes critiques, et où les variantes des cinq codex de Wolfenbüttel, de Leipsick, de Cambridge et de Paris, ont été soigneusement colligées, examinons l'ouvrage; c'est une tâche que le travail du laborieux éditeur n'a pas peu contribué à rendre facile.

La Diversarum artium schedula ne porte pas de date; elle apparaît, pour ainsi dire, tout à coup dans les nomenclatures bibliographiques du seizième siècle, et ces nomenclatures ne donnent aucune lumière sur l'origine du livre. Les écrivains du quinzième siècle gardent le silence. Sous le pontificat de Jean XXII (1316-1334), un moine, dont le nom est demeuré inconnu, publia le Lumen animæ, compilation précédée d'une préface où l'auteur indique avec soin les nombreux volumes qu'il a consultés. Nous lisons, dans cette préface,

Lib. I, cap. XLV.

le passage suivant : « De quodam monasterio Alemanie quidam mihi libri delati sunt, videlicet: Archita Tharentinus de eventibus in natura, Alkabicius in perspectivis, Theophilus in Breviario di-VERSARUM ARTIUM, Fontinus in descriptionibus universi. » Ce Breviarium diversarum artium serait-il/ le même ouvrage que la Diversarum artium sche-DULA? Simler l'affirme '; Lessing', Raspe 3 et Leiste 4 le nient. Toutefois aucun de ces critiques n'a pris la peine d'appuyer une assertion qui réclamait, à notre avis du moins, une recherche plus attentive. Mais ici nous sommes forcés d'imposer à nos lecteurs une courte digression; l'histoire de Théophile et de son livre est d'ailleurs si pleine d'obscurités, que nous serions coupables de laisser échapper les moindres indices.

Le Lumen animæ, ainsi intitulé par le pape Jean XXII<sup>5</sup>, et vraisemblablement rédigé, comme la Biblia pauperum de saint Bonaventure, pour

<sup>1</sup> Epit. biblioth. C. Gesneri., fol. 173, verso.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vom Alter der Oelmalerey, p. 302 et 359.

<sup>3</sup> A critical essay on oil-painting, p. 45.

<sup>\*</sup> Zur Geschichte und Litteratur, etc., T. V1, Vorbericht, p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voy. la seconde préface du Lumen animæ.

venir en aide aux prédicateurs peu doctes, ne nous est pas parvenu dans sa forme originale. Vers la fin du quinzième siècle, un religieux carme de Vienne en Autriche, Matthias Farinator, divisa l'ouvrage en LXXV chapitres, subdivisa les chapitres, et ajouta une préface et trois tables : la première, des chapitres; la seconde, des choses naturelles (rerum naturalium); la troisième, des moralités (moralitatum); ces deux dernières rangées selon l'ordre alphabétique; puis il renvoya à la fin du volume un corps d'extraits formant CCLXVII chapitres, également précédés d'une table. Le livre ainsi reconstruit fut imprimé pour la première fois, en 1477, sous le titre de : « Liber moralitatum elegantissimus magnarum rerum naturalium, Lumen anime dictus, cum septem apparitoribus, necnon sanctorum doctorum orthodoxe sidei professorum, poetarum etiam ac oratorum auctoritatibus per modum pharetre secundum ordinem alphabetici collectis '. » Notons, en passant, que Matthias Farinator vivait à la fin du quinzième siècle et

Hain, Repertor. bibliogr., nº 10329 et 10330.

non au commencement du quatorzième; qu'il n'est point l'auteur du *Lumen animæ*, comme l'ont prétendu König¹, Possevin², Launoy³, Colomiès⁴, Fabricius⁵, Adrien Baillet⁶, la Monnoye², Raspe³, etc., mais seulement l'éditeur³.

Nous avons compté dans le Lumen animæ quarante-deux extraits inscrits sous le nom de Théophile; comparons quelques-uns de ces extraits avec les textes de la Diversarum artium schedula.

Au chapitre De incausto (lib. I, cap. XLV), Théophile indique la manière de composer l'en-

<sup>1</sup> Biblioth. vet. et nov., p. 296.

<sup>1</sup> Apparatus sacri T. II. Edit. de 1608, p. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dissert. contin. judicium de auctore lib. de Imitatione Christi. Edit. tert., p. 69.

<sup>4</sup> Opera. Hamb., 1709, p. 707.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Biblioth. Lat., T. V, p. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Jug. des savans. Édit. in-4°, rev. par la Monnoye. T. I, p. 215.

<sup>?</sup> Ibid. T. I, p. 323.

A critical essay on oil-painting, append.

Noyez sur le Lunen animæ et Matthias Farinator: D. Liron, Singul. hist., T. I., p. 368 et suiv. — Biblioth. Carmelitana, T. II, col. 410 et suiv. — Chr. Gottl. von Murr, Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur, T. I., p. 58 et suiv. — Raspe, loc. cit., append., p. 121 et suiv., etc. Le Lumen animæ nous a conservé quelques fragments d'écrivains dont les productions ont disparu, c'est là assurément son plus grand mérite aujourd'hui.

Proventille Comments of the Co

cre à écrire. « Incaustum etiam facturus incide « tibi ligna spinarum.... habeas malleolos ligneos « cum quibus super aliud lignum durum con-« tundas ipsas spinas, donec corticem omnino « evellas, quem statim mittes in dolium aqua a plenum..... sine sic stare per octo dies, donec « aqua omnem corticis succum in se emordeat.... « quo facto coque residuam aquam usque ad « tertiam partem, sicque ejiciens de ipso cacabo « mitte in minorem, et tamdiu coque donec ni-« grescat ac incipiat densescere, hoc omnino ca-« vens ne aliquod addas aquæ, excepta illa quæ « succo mixta est, etc. » D'autre part nous lisons au Titulus LIII. Litera C. du Lumen animæ: « Spina nigredinem infert suo cortice et humore, « ut refert Theophilus in Tractatu diversarum a artium. » Quoiqu'ici le texte de la Diversarum « artium schedula soit très-abrégé, il v a néanmoins entre les deux fragments une relation si évidente, que la source où le citateur a puisé n'est pas douteuse.

Poursuivons: au chapitre XXXVII, du livre I, de la *Diversarum artium schedula*, l'auteur décrit un procédé pour dissondre l'or en poudre avec du vinaigre, du sel ou de l'aphronitrum, puis il resolverie

ajoute: « Similiter omnia metalla solvuntur. » C'est sans contredit ce passage qui a fourni au Lumen animæ la citation du Tit. VII. Lit. F., ainsi conçue: « Theophilus in Tractatu diversarum artium: om- « nia quidem' metallorum genera ad acredinem « alicujus amari et acetosi liquoris, penitus re- « solvuntur, et in molliciem convertuntur, »

Prenons un dernier exemple, et ouvrons le Lumen animæ au Tit. XXXIV. Lit. E. « Basiliscus « incineratus apparentem splendorem habet in- « ducere omnibus metallis, ut dicit Theophilus in « Breviario diversarum artium, cuprum enim « tingit in aurum, et ferrum in argentum, si « spersus fuerit pulvis ejus super laminas calidas « et candentes. »

Cette troisième citation a été empruntée au chapitre XLVII, de auro Hispanico, liv. III, de la Diversarum artium schedula. « Aurum Hispa« nicum, dit Théophile, conficitur ex rubeo « et pulvere basilisci et sanguine humano atque « aceto. Gentiles..... creant sibi basiliscos hoc « modo. Habent sub terra domum superius et « inferius et ex omni parte lapidibus, cum duabus « fenestellis..... in quam ponunt duos gallos veteres « duodecim aut quindecim annorum, et dant eis

« sufficienter cibum. Qui cum ingrassati fuerint. « ex calore pinguedinis conveniunt inter se et « ponunt ova. Quibus positis eiciuntur galli et « immittuntur bufones, qui ova foveant, quibus « datur panis in cibum. Fotis autem ovis egre-« diuntur pulli masculi sicut pulli gallinarum, « quibus post dies septem crescunt caudæ serpen-« tium.... magistri habent vasa ænea rotunda, « magnæ amplitudinis, ex omni parte perforata, « quorum ora sunt constricta, quibus imponunt « ipsos pullos et obstruunt ora cupreis cooperculis « atque sub terram infodiunt, et ingrediente « subtili terra per foramina nutriuntur sex men-« sibus. Post hæc discooperiunt et copiosum ignem « apponunt, donec bestiæ interius omnino com-« burantur. Quo facto cum refrigeratum fuerit, « eiciunt et diligenter terunt, addentes ei tertiam « partem sanguinis hominis rufi..... Hæc duo « composita temperantur aceto acri in vase mun-« do; deinde accipiunt tenuissimas tabulas rubei « cupri purissimi, et super eas liniunt hanc con-« fectionem ex utraque parte atque mittunt in « ignem. Cumque canduerint, extrahunt et in « eadem confectione extingunt et lavant, sicque « tamdiu faciunt donec ipsa confectio cuprum

« transmordeat, et inde pondus et colorem auri « suscipiat. »

Nous avons rapporté à dessein ces longs fragments, et nous prions les lecteurs de pardonner notre insistance sur ce point; mais il fallait bien publier les pièces justificatives du procès, montrer que, dans sa compilation d'extraits, l'auteur du Lumen animæ ne s'attachait pas à une reproduction textuelle; que si, d'une part, cet auteur emprunte à Théophile ses préceptes et ses enseignements, de l'autre, il ne s'est jamais astreint à une transcription littérale; faire voir enfin que ces citations, quoique tronquées et parfois défigurées, portent néanmoins encore avec elles la marque de leur origine. Cela établi, tout s'explique. Ainsi, la citation du Tit. III, Lit. Ka.: « Sanguis corpora excellenter dura mollificat, juxta illud quod refert Theophilus, etc., se rapporte à ce passage de la Diversarum artium schedula, (Lib. I, cap XXXVII) : « Sanguine [draconis] intinge aurum, et pone in æreo vase; et circumda foris carbonibus, et statim solvitur.» La citation du Tit. VII. Lit. Pa. : « Cristallus dum comburitur et cum tinctura debita permiscetur, colorem prefert auri, ut dicit Theophilus, etc., me semble tirée du paragraphe de la Diversarum artium schedula, qui commence par ces mots: Tolle aurum et fac tenue, etc. (Lib. I, cap. XXXVII). La citation du Tit. XLIX, Lit. Dg. « Vitrum quidem a parvo igne frangitur, in magno autem consolidatur valde et liquatur » correspond à toute la théorie du moine Théophile sur la fabrication du verre; etc., etc.

Nous ne pousserons pas plus loin ces investigations; en attachant aux formules: ut refert Theophilus, ut ait Theophilus, juxta illud quod dicit Theophilus, un sens trop rigoureux, Lessing et Raspe ont feuilleté la Diversarum artium schedula, en cherchant, non pas l'esprit des citations du Lumen animæ, mais la lettre; c'était demander à un moine du quatorzième siècle, cette précision et cette méthode que les érudits de la Renaissance ont, pour ainsi dire, créées et introduites dans les travaux de la science. L'auteur du Lumen animæ a cité un ouvrage de Théophile, intitulé: Breviarium on Tractatus diversarum artium: et cet ouvrage, comme l'indiquaient déjà et son titre et le nom de Théophile, n'est autre que la Diversarum artium schedula. Sans doute, la compilation rédigée par l'ordre du pape Jean XXII renferme des passages qui portent le nom de Théophile et que nous ne rencontrons pas dans son traité; mais on doit faire la part des inexactitudes et des confusions inévitables de l'auteur ou de ses copistes; on se souvient d'ailleurs que le Lumen animæ fut refoudu et remanié d'un bout à l'autre, en 1477, par Matthias Farinator; lequel Farinator n'avait très-probablement pas sous les yeux le livre du moine Théophile, soit pour éviter ses propres erreurs, soit pour corriger celles qui existaient avant lui. C'est ainsi qu'au Tit. LXXII, Lit. P., nous lisons: « Quod ut recitat Theophilus super III de anima dicens: quidam reperti sunt in turma philosophorum qui conati sunt dicere, etc. Évidemment Theophilus est là pour Themistius qui, comme on sait, a écrit au quatrième siècle un commentaire sur le traité de anima d'Aristote. Enfin, si parmi les citations du Lumen animæ, échappées aux altérations des scribes, de l'éditeur et des typographes, quelques-unes manquent à la Diversarum artium schedula, ceci, à notre avis, prouve seulement que le dernier de ces ouvrages ne nous est pas parvenu entier. Examinons:

Le codex de Wolfenbüttel, le plus complet

parmi ceux que nous avons décrits, est néanmoins imparfait de six chapitres (Cap. XXXIII-XXXVII et XLV lib. I). Les chapitres XXXIII-XXXVII proviennent du codex du collége de la S. Trinité de Cambridge, et le chapitre XLV du codex de l'université de la même ville. Justement frappéd'une certaine disparité de style entre les chapitres XXXIII-XXXVII et le reste de l'ouvrage, M. del'Escalopier a dit: Ea quinque capita non videntur esse Theophili'. Nous nous rangeons volontiers à l'opinion du consciencieux éditeur; toutefois, nous ferons remarquer que l'insertion de ces chapitres dans l'œuvre de Théophile remonte au moins au treizième siècle, car sans parler du manuscrit de Cambridge d'où Raspe les a tirés, le compilateur du Lumen animæ en a extrait des fragments . Mais si l'authenticité des chapitres XXXIII-XXXVII paraît fortement contestable, il n'en saurait être de même du chapitre XLV, qui, quoique porté aux tables du manuscrit de Wolfenbüttel<sup>3</sup>, a été omis lors de la transcription

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. 1, cap. XXXIII. Note des Variantes.

Yoy. ci-dessus, p. xxxi, xxxii, xxxiv et xxxv.

<sup>3</sup> Édit. de Lessing, p. 295.

the same the majoreth and

du texte. Ainsi le codex de Wolfenbüttel n'offre qu'une copie, et, il faut bien l'avouer, une copie défectueuse; c'est ce que les lacunes qui suivent achèveront de démontrer. Théophile commence le chapitre LXV du livre III par ces mots: Cumque canduerint (vasa), tolle calaminam, de qua supra dixi, etc. Cependant nous nous sommes assurés que la calamine n'était mentionnée, ni au premier livre, ni au second, ni aux soixante-quatre premiers chapitres du troisième. Ceci suppose donc une lacune; car il serait difficile de voir dans ce de qua supra dixi, un oubli de l'auteur, ou une interpolation du copiste. Au prologue du livre I", Théophile avertit ses élèves qu'ils apprendront par la lecture de son traité « tout l'art de la glorieuse Italie dans l'application de l'or et de l'argent à la décoration des différentes espèces de vases, ou au travail des pierreries ou de l'ivoire.» Le moine tient sa promesse pour l'or, l'argent, les vases et les pierreries; mais d'où vient qu'il ne nomme pas une seule fois l'ivoire? Il a dû néanmoins en parler quelque part, et l'auteur du Lumen animæ avait noté le passage, car on lit au Tit. X, Lit. La: « Theophilus in Tractatu diversarum artium dicit: Ebur quidem mollificatur dupliciter, aut in forti aceto vini, aut in oleo benedicti. » Et au Tit. XLIX, Lit. Xe. « Theophilus in Breviloquio diversarum artium: Ebur quidem mollescit quinque modis, videlicet: vino decoctum, oleo unctum, corio involutum, igne calefactum, aceto immersum. » Que conclure? sinon que le fragment de la Diversarum artium, schedula, où il est parlé de l'ivoire, appartenait à cette partie du livre perdue aujourd'hui pour nous!

' Nous avons cru devoir réunir ici les citations empruntées par l'auteur du Lumen anima au moine Théophile; d'une part, elles compléteront, jusqu'à un certain point, les textes de la Diversarum artium schedula; et de l'autre, elles peuvent servir à démontrer l'authenticité des fragments que nous regrettons, si toutefois ces fragments nous étaient jamais rendus. Nous suivons, dans cette transcription, non pas la liste incomplète donnée par Raspe (A critical essay, etc., p. 145-148), mais l'édition du Lumen animæ publiée en 1479. 1º Theophilus in Tractatu diversarum artium : Sonus excellens duos effectus in nobis efficit et relinquit; nam interiora precordia commovet, et cum cessaverit, adlınc tamen sui fragoris in auribus signa vestigiaque relinquit; quemadmodum videmus cum stamus circa campanam grandem, postquam enim campana quieverit adhuc tamen precordia interiora nostra tremunt, et aures nostre tinnitum sentiunt (titulus II, litera II). 2º Theophilus Tract. diversarum artium : Funis aut zona in longum pertensa semper terre in medio sui inclinatur, quantumcumque enim extrema trahantur et distantur, in medio tamen, instar arcus, inclinatur (tit. II, lit. N). 3º Theophilus in Breviloguio diversarum artium : Baculus aque immissus confractus per medium I to the contract of the contr

La Diversarum artium schedula, avons-nous dit plus haut, est sans date; cependant pour tirer

estimatur (tit. III, lit. K). 4° Theophilus in Breviario diversarum artium : Tria sunt que audaciam efficiunt et inducunt, videlicet : frigus exterius, calor interius, sanguiuisque aspectus (tit. III, lit. S). 5º Sanguis corpora excellenter dura mollificat atque liquat, juxta illud quod refert Theophilus in Tractatu diversarum artium (tit. III. lit, Ka), 6° Theophilus in Tractatu diversarum artium ; Virga cineribus calidis intincta facilius flectitur, et in restem transmutatur (tit. III, lit. Ra), 7º Theophilus in Tractatu diversarum artium : Omnia quidem metallorum genera ad acredinem alicujus amari et acetosi liquoris penitus resolvuntur, et in molliciem convertuntur (tit. VII, lit. F). 8º Cristallus dum comburitur, et cum tinctura debita permiscetur, colorem prefert auri, ut dicit Theophilus in Tractatu diversurum artium (tit. VII, lit. Pa), o' Speculum occidit basiliscum cetera quoque animalia venenosa; testante Theophilo, in Breviloquio diversarum artium, qui dicit quod si ponatur speculum contra basiliscum seu quemcunque serpentem, et hoc in ortu solis, mox splendor qui egreditur de speculo totam virtutem veneni extrahit et elicit de venenoso animali (tit. VII., lit. Ta). 10° Arbores infructuose fecundantur per fimi appositionem, per aque influxiouem et perforationem, ut recitat Theophilus in Tructatu diversarum artium (tit. X, lit. K). 11° Theophilus in Tractatu diversarum artium dicit: Ebur quidem mollificatur dupliciter, aut in forti aceto vini, aut in oleo benedicti (tit. X, lit. La). 12º Theophilus in Breviario diversarum artium: Ipsas aquas que paulatim atque tarde fluunt, transnatant serpentes (tit. XIV, lit. D). 13º Theophilus in Breviloquio diversarum artium : Canes ergo venationis in tempore dum esuriunt, et voces insequentium se venatorum audiunt, mox tarditate sui motus deposita et torpore, feram velocius insecuntur (tit. XIV, lit. O). 14° Theophilus in Breviario diversarum

des préceptes de Théophile des inductions applicables à l'histoire des arts, il faut d'abord s'enquérir

artium: Equus accingitur duplici de causa, videlicet propter insessorem, ut sic inse equo fortius insedeat, et ut cursam velociorem faciat (tit. XV, lit. B), 15° Magnes ergo signat ipsum Christum; nam sicut sagaces insculptores magnetem per triduum terre immergunt, et in corio livrcino includunt, aut oleo lini liniunt; ob hoc, ut magnes eam quam interdum perdidit efficaciam, et virtutem valeat reliabere, ut refert Theophilus in Breviario diversarum artium (tit. XXV, lit. B). 16° Theophilus, Lib, diversarum artium : Qualitercunque vitrum fuerit depictum, per quod videtur vel pannus ejusdem coloris omnia videntur esse, que per vitrum aut per pannum conspiciuntur (tit. XXVI, lit. C.) 17° Basiliscus incineratus apparentem splendorem habet inducere omnibus metallis, ut dicit Theophilus in Breviario diversarum artium, cuprum enim tingit in aurum, et ferrum in argentum, si spersus fuerit pulvis ejus super laminas calidas et candentes (tit. XXXIV, lit. E). 18º Theophilus in Breviario diversarum artium : Proprium est cecorum ut semper sint pinguiores, fetidiores et astuciores (tit. XXXVI, lit. H). 10° Theophilus in Tractatu diversarum artium : Hoc medicorum esse solet proprium ut sint loquaces, celeriterque loquantur (tit. XXXVII, lit. L). 20° Theophilus in Breviario diversarum artium : Perfecta uniuscujusque rei lotio consistit in amaritudine et in cinerositate, in salsedine et calore (tit. XXXVII, lit. Va). 21° Theophilus in Breviario diversarum artium : Nullum est adeo grave metallum, quin laminatum et subtiliatum natat super aquas, sed in aere minime (tit. XXXVII, lit. Ab). 22° Sanguis non induratur in vitro, testante Theophilo in Tractatu diversarum artium (tit. XXXIX, lit. F). 23º Theophilus in Breviario diversarum artium : Omnia metalla argento et auro commixta magis solito sonora efficientur et acuta; hoc apparet in cimbalis et in campanis (tit. XLI, lit. C). 24° Theophilus in Breviario diversarum artium : Cumque aliquis oleum sumpserit ad os secure et

de l'époque à laquelle écrivait l'auteur. Cette question a été diversement résolue par les criti-

sine omni timore ad horam immergi poterit ipsis aquis, cujus ratio est quia oleum emissum in aquam ipsam continuo dividit, ut homo sufficienter respirare intra aquam possit (tit. XLI, lit. J). 25° Theophilus in Tractatu diversarum artium : Omne quidem metallum auro aut argento mixtum dulciorem efficit somm (tit, XLII, lit, L), 26° Aqua ergo amara et salsa dulcescit quinque modis : primo, per cereum vas per triduum distillata, ut dicit philosophus (Aristoteles) ibidem; secundo, per intincturam immissuramque lapidis cristalli seu pulveris cristallini, testante Theophilo (tit. XLII, lit. R). 27° Theophilus in Tractatu diversarum artium : Natura venti atque flatus est accendere validius ipsum ignem (tit. XLVIII, lit. M). 28° Theophilus in Tractatu diversarum artium : Has nimirum emittendo oris flatum virtutes efficimus et effectus; nam plumam sursum pellimus, pulverem abstergimus, doloreni sedamus, fetorem repellimus, cibum nimis calidum infrigidamus, et manns calidas frigefacimus (tit. XLIX, lit. Ha). 29° Theophilus in Tractatu diversarum artium : Aurum igne lignatum naturaliter delectat aspicientes, visumque irradiat et illustrat (tit. XLIX, lit. Xb), 30° Theophilus in Tractatu diversurum artium : Virga humectata et in cineribus calidis implicata, denuo cum excepta fuerit, flectitur faciliter, et rumpitur difficulter (tit. XLIX, lit. Nc), 31° Theophilus in Breviario diversarum artium: Panis quidem cum ad ignem incaluerit, mox intus mollescit, exterius vero durescit; esibilior quidem fit, rubescit et fumescit (tit. XLIX, lit. Ge). 32° Dulcis cibus potum insipidum apparere facit, juxta illud quod ait Theophilus in Tractatu diversarum artium (tit. XLIX, lit. Qe). 33° Theophilus in Breviloquio diversarum artium : Ebur quidem mollescit quinque modis, videlicet : vino decoctum, oleo unctum, corio involutum, igne calefactum. aceto immersum (tit. XLIX, lit. Xe). 34° Theophilus in Breviario diversarum artium : Vitrum quidem a parvo igne frangitur, in magno

ques. Toutefois nous pouvons déjà affirmer que la Diversarum artium schedula, qui paraît par extraits

autem consolidatur valde et liquatur (tit. XLIX, lit. Dg). 35° Spina nigredinem infert suo cortice et humore, ut refert Theophilus in Tractatu diversarum artium (tit, LIII, lit, C). 36° Theophilus in Tractatu diversarum artium: Ex distillatione aque et sonitu decidentis stille in pelvim velocissime obdormitur (tit. LVI, lit. M). 37° Theophilus in Breviario diversarum artium: Cuicunque ergo manus abscisa fuerit, talis in eodem latere frigus intensum perpetuumque habebit (tit. LVII, lit. A). 38° Theophilus in Breviario diversarum artium: Quilibet liquor in loco subterraneo, humido et frigido, optime constricto et cooperto, recens a corruptione immunis perpetualiter conservatur (tit. LXII., lit. G). 39° Theophilus in Tractatu diversarum artium : Aurum liquatum naturaliter delectat aspicientem, visumque nostrum irradiat et illustrat; unde et idem ait : natura auri est magis quidem splendere in igne sub specie videlicet liquoris, quam sub forma duriciei et rigoris (tit. LXIII, lit. S). 40° Somnia significativa habent fieri hora qua cerebrum vanoribus et humoribus minus humectatum fuerit et repletum. juxta illud quod ait Theophilus in Tractatu diversarum artium: Sonmia, inquit, que nobis in mane accidunt, magis quidem videntur significare, quam ea que aut in principio aut in medio noctis accidunt; et hoc ideo quia capitalis regio, in principio et in medio noctis, multis vaporibus occupatur; quibus utique vaporibus frustrata et non significativa somnia generantur; in fine autem noctis aut somni, jam digestis capitalibus vaporibus et consumptis, regio capitis permanet libera penitus et evacuata; quo quidem contingente, significativa accidunt sonnia. Propter ergo quod somnia significativa habent fieri tali hora (tit. LXXII, lit. Aa). 41° Theophilus in Tractatu diversarum artium : Sopor prestigiosus, prestigio incantatorum et furum impressus hominibus, difficulter ad actum vigilie restauratur; cujus causa est, quia malefica et prestigia sagacitas totam virtutem partis sensitive immutat, et extra

dans une compilation des premières années du quatorzième siècle, n'est pas postérieure à la fin du treizième.

Lessing, séduit par l'affinité philologique des noms propres *Theophilus* et *Tutilo*, a attribué la *Diversarum artium schedula* à un certain moine du couvent de Saint-Gall, appelé *Tutilo*, et qui vivait au neuvième siècle '. Ainsi, dans cette hypothèse, l'ouvrage aurait été rédigé avant l'an 1000, et il aurait vu le jour en Allemagne.

Si d'une part, nous sommes disposés à accepter l'origine germanique du livre de Théophile; de l'autre, les conjectures de Lessing sur Tutilo ne nous ont pas convaincus. La chronique de Saint-Gall dit bien que ce Tutilo était musicien, peintre, et orateur '; mais nulle part elle ne mentionne la Diversarum artium sche-

rapit totaliterque, quantum ad organicas actiones, perimit et transmutat (tit. LXXIII, lit. C). 42° Theophilus in Tractatu diversarum artium: Tria saltum grandem altumque efficiunt: primum est baculus in manibus, secundum est inclinatio incurvatioque precedens in pedibus, tertium est flatus detentus in corpore et non expiratus (tit. LXXIV, lit. S).

<sup>1</sup> Vom Alter der Oelmalerey, p. 323 et 304, 362 et 363.

<sup>\*</sup>At Tuotilo longe aliter bonus crat et utilis. Homo lacertis et omnibus memhris, sicut Favius athletas eligere docet; erat eloquens, voce

dula; et le silence du chroniqueur nous semble la condamnation du système de Lessing. En effet, peu de couvents ont eu plus d'historiens que le célèbre monastère de Saint-Gall; ces nombreux historiens s'empressaient de consigner dans leurs annales les moindres événements propres à illustrer la communauté, et ils n'auraient certes pas manqué, en vantant les talents de Tutilo, de le proclamer l'auteur de la Diversarum artium schedula, si le fait eût été véritable. Lessing, quoique fort habile érudit, n'a pu saisir dans le texte de Théophile un seul indice qui militât en faveur de la haute antiquité du livre; et son argumentation se réduit uni-

clarus, celaturæ elegans et picturæ artifex, musicus sicut et socii ejus; sed in omnium genere fidium et fistularum præ omnibus. Nam et filios nobilium in loco ab Abbate destinato fidibus edocuit. Nuntius procul et prope sollers; in structuris et ceteris artibus suis efficax, concinnandi in utraque lingua potens et promtus natura, serio, et joco festivus, adeo ut Karolus noster aliquando ei maledixerit, qui talis naturæ hominem monachum fecerit. Sed inter hæc omnia, quod præ aliis est, in choro strenuus, in latebris erat lacrimosus; versus et melodias facere præpoteus; castus, ut Marcelli discipulus, qui feminis oculos clausit. » (C. Ekkehardi IV casuum S. Galli cont. I. Apud Pertz, Monum. Germ. hist. Script. T. II, p. 94.

quement à une analogie de noms propres. Or, ces noms étaient très-répandus, et chacun conviendra avec nous qu'il ne suffit pas de trouver dans une chronique un Tutilo qualifié de peintre (picture artifex), pour prouver que ce peintre a écrit la Diversarum artium schedula. Aussi les critiques paraissent avoir abandonné le sentiment de Lessing; et Raspe¹, Morelli³, Lanzi³, Éméric-David⁴, MM. P. de Montabert⁵, Leclanché°, etc., s'accordent à dater l'ouvrage du dixième ou du onzième siècle.

Mais ici j'avouerai mon embarras, car j'ignore où les auteurs que je viens de nommer, ont puisé le fondement de cette date; ni les uns, ni les autres, je crois pouvoir le certifier après les avoir lus, ne se sont préoccupés le moins du monde de motiver une allégation qu'ils semblent tous considérer comme démontrée, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A critical essay on oil-painting, p. 45 et 64.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Notizia d'opere di disegno, etc. Bassano, 1800, p. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Storia pittorica della Italia. Ediz. quarta, T. I, p. 66.

<sup>4</sup> Discours hist. sur la peinture mod. Paris, 1812, p. 159 et 188.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Traité complet de la peinture. T. IX, p. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vies des peintres de Vasuri, trad. et comment. par Léopold Leclanché et Jeanron. T. III, p. 10.

qui, néanmoins n'est démontrée nulle part. En 1774, le manuscrit de Wolfenbüttel était, selon Lessing, du XIe siècle; en 1781, Leiste le faisait remonter jusqu'au Xe . Admettant sans contrôle une de ces estimations qui n'ont pour base que les lois souvent variables ou mal appliquées de la science paléographique, les critiques auraientils pris la date déjà incertaine du manuscrit pour celle de la composition du livre? Dans ce cas, je dirai à ces critiques : Lessing et Leiste ne désignent pas les particularités à l'aide desquelles ils ont fixé l'âge du manuscrit; il faut que ces particularités aient été très-légèrement observées puisque pour celui-ci elles indiquaient le XI siècle, et pour celui-là le X°; enfin Leiste a laissé échapper une phrase qui insirme tout à la fois et sa propre opinion et celle de Lessing. Voici cette phrase, qu'on nous permettra de citer textuellement : « Beyde (les manuscrits de Leipsick et de Wolfenbüttel) sind in gross Quart auf Pergamen geschrieben, und gleichen sich sehr in den Schriftzügen, so dass man sie wahrscheinlich in ein Jahrhun-

Vom Alter der Oelmalerey, p. 304.

<sup>\*</sup> Zur Geschichte und Litteratur, etc. T. VI, Forbericht, p. 4.

dert versetzen muss'.» Or, comme Lessing et Leiste datent le manuscrit de Leipsick du XIIIe ou du XIVe siècle, il résulte de tout ceci une singularité impossible, c'est-à-dire, un livre (le manuscrit de Wolfenbüttel), écrit au Xe siècle avec l'écriture du XIVe. Que résoudre au milieu de telles contradictions? Le manuscrit de Wolfenbüttel appartient-il au Xe ou au XIVe siècle? Nous penchons fort vers le dernier chiffre, cependant nous nous garderons de rien assurer, car nous n'avons pas vu le précieux codex; disons seulement que Leiste a suivi Lessing à cent ans près, et que nous soupconnons Lessing d'avoir été influencé, peut-être à son insu, par le souvenir de Tutilo. Le savant bibliothécaire manquait de preuves pour appuyer son attribution, et il devait chercher à l'étayer en rapprochant le manuscrit le plus possible du siècle où vivait l'auteur présumé du livre.

Ainsi, depuis Lessing et Leiste, on assigne à l'ouvrage de Théophile la date assignée par ces

Leiste, loc. cit., p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. ci-dessus, p. xxi-

deux critiques au manuscrit de Wolfenbüttel; et on oublie que cette date est elle-même une appréciation non éclaircie et qui reste à prouver; il y a là, ou jamais, pétition de principe. Laissons donc de côté les critiques avec les manuscrits dont l'âge paraît si problématique, et interrogeons la *Diversarum artium schedula*. Ce mode de recherches offre, je n'en disconviens pas, des incertitudes et des difficultés; aussi n'avons-nous point la prétention de préciser un millésime, mais seulement de déterminer une époque; et nous croyons ne pas nous tromper de beaucoup en rapportant l'ouvrage au douzième ou au treizième siècle.

La publication d'un traité où le peintre, le verrier, le mosaïciste, le miniaturiste, le ciseleur et le fondeur de métaux, le calligraphe, le facteur d'orgues, l'orfèvre, le joaillier, etc., viennent chacun puiser des instructions, ne saurait être, selon moi, un fait isolé; et elle n'a pu avoir lieu qu'à un période de renouvellement et de renaissance. Tel est en effet, dans l'histoire moderne, le caractère des douzième et treizième siècles, qui ont donné aux sciences Roger Bacon, Raimond Lulle et Vincent de

antician

Beauvais; à la poésie, Dante; à la peinture, Cimabue et Giotto; à la politique, saint Bernard, Louis IX et l'abbé Suger. Les Croisades, comme on l'a souvent dit, ne furent point étrangères à ce grand mouvement des esprits, et les arts de l'Europe subirent, sous cette influence, une transformation immédiate, dont la substitution du style ogival au style roman marque en quelque sorte le début. Toutefois, chose sur laquelle les archéologues n'ont peutêtre pas assez insisté, la transformation qui devait bientôt s'étendre aux monuments les plus divers, fut d'abord limitée aux monuments chrétiens. L'enthousiasme religieux avait poussé les fidèles en Orient; ici du moins, la religion recueillit le fruit de son zèle; et c'est pour elle qu'architectes, peintres, sculpteurs, changèrent leur manière et travaillèrent à l'envi: de sorte qu'un livre composé pour une génération d'artistes qui tendait vers un but unique, doit nécessairement se faire remarquer par la spécialité du sujet. Ouvrons la Diversarum artium schedula: « Euflamme-toi désormais, dit Théophile à son élève (Prologue du liv. III), d'une ardeur plus laborieuse; ce qui manque encore

parmi les instruments de la maison du Seigneur, viens le compléter dans tout l'effort de ta pensée; sans eux, les divins mystères, ni le service des autels ne peuvent s'accomplir. Ce sont les calices, les candélabres, les encensoirs, les vases des saintes huiles, les burettes, les châsses des reliques saintes, les croix, les missels et autres objets qu'une utile nécessité réclame pour l'usage de l'Église. » En effet, si Théophile montre à fondre l'or ou l'argent, à les ciseler, à y enchâsser des pierreries, c'est pour que les joailliers fabriquent des calices, des encensoirs et des reliquaires; s'il expose les moyens d'apposer les enluminures sur le vélin, de broyer l'encre d'or, c'est pour aider le calligraphe et le rubricateur à illustrer, comme on dirait aujourd'hui, les missels et les livres saints; s'il conduit son lecteur dans le laboratoire du verrier, c'est qu'il faut des verrières historiées aux fenêtres des basiliques; s'il apprend aux peintres le mélange des couleurs, c'est pour que ceux-ci couvrent les parois de ces mêmes basiliques d'images de saints et de pieuses représentations. « Qu'une âme fidèle, s'écrie le moine (Prologue du liv. III), voie la Passion de J. C. représentée par le dessin, elle est pénétrée de componction; qu'elle regarde les supplices que les saints ont supportés ici-bas, leur récompense dans l'éternité, elle revient aux pratiques d'une vie meilleure; qu'elle songe aux joies du ciel, aux tortures, au feu des enfers, elle est animée d'espoir pour ses bonnes actions, et frappée de terreur à l'aspect de ses péchés. Courage donc maintenant, homme de bien, heureux devant Dieu et devant les hommes dès le présent, plus heureux pour l'avenir, toi dont le travail et le zèle offrent à Dieu tant d'holocaustes. » Et ailleurs : « Ainsi, mon fils bien-aimé, n'hésite pas, crois fermement que l'esprit de Dieu a rempli ton cœur quand tu as orné son sanctuaire de tant d'embellissements et de si riches travaux.» Nous disions tout à l'heure que la Diversarum artium schedula n'avait pu venir qu'à un période de renaissance; maintenant nous ajouterons, sans crainte d'être démentis, que cette renaissance fut celle de l'art chrétien.

Dès les premiers âges de l'Église, je le sais, l'usage de décorer le lieu Saint de tableaux, de vases somptueux et de riches tentures, était connu; mais au douzième siècle cette magnifi-

cence prit tout à coup une extension inusitée. Le mouvement fut si général qu'on tenait pour schismatiques les religieux de Cîteaux qui reietaient les calices d'or, les croix, les candélabres et les encensoirs d'argent, etc., comme des superfluités peu en harmonie avec l'austérité du cloitre'. Or, il n'est pas possible que la Diversarum artium schedula, manuel destiné à la foule des travailleurs, ait paru dans un temps où ce luxe hiératique n'aurait été qu'une exception. Bien plus, quand on compare les textes de Théophile avec les travaux des artistes aux donzième et treizième siècles, on aperçoit bientôt une conformité parfaite entre la doctrine du maître et les productions des élèves. Encouragés par les papes, les prélats, les abbés de France, d'Allemagne et d'Italie, les peintres, non moins actifs que nombreux, se multiplient sensiblement pendant les deux siècles dont nous parlons; aussi Théophile a-t-il écrit un livre entier sur la peinture. Guillaume le Bon, roi de Sicile 2, con-

<sup>&#</sup>x27; Mabillon, Annal. ord. S Benedicti, L. LXXI, T. V, p. 531.

Guillaume II, dit le Bon, commença à régner en 1166, il mourut en 1189.

, r siene

fie à des artistes grecs le soin d'exécuter les mosaïques de l'église de Monreale '; et au chapitre XV du livre II, Théophile engage les mosaïcistes à entremêler leurs compositions d'une espèce de verre employée par les Grecs. Le vitrail dont Suger enrichit l'abbaye de Saint-Denis ' témoigne, encore aujourd'hui 3 de l'extrême habileté des verriers de notre pays; et l'auteur de la Diversarum artium schedula signale l'aptitude des Français pour l'agencement des fenêtres « (in fenestrarum pretiosa varietate 4).» Les orgues commencent à paraître dans les cathédrales au dixième et au onzième siècle; au douzième et au treizième, on en voyait jusque dans les chapelles des couvents, et Théophile termine le livre III par un chapitre sur la construction des tuyaux d'orgues.

D'Agincourt, Hist. de l'art par les monumens, T. II. Peinture, p. 39.

4 Præfat. lib. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sugerii abb. S. Dionysii Lib. de rebus in administrat. sua gestis. Voy. Rec. des hist. de France, T. XII, p. 101.

Jes vitraux de l'abbaye de S. Denis viennent d'être publiés par M. Ferdinand de Lasteyrie, dans son histoire si avantageusement connue de la peinture sur verre.

C'est en vain que les religieux de Citeaux voulaient revenir à l'antique simplicité des croix de bois, des candélabres de fer, des encensoirs de cuivre, des calices d'argent et des chasubles d'étoffes grossières '; partout le bois, le fer, le cuivre étaient remplacés par l'or et les précieux métaux chargés d'orfévreries ou incrustés de niellures; et la majeure partie de la Diversarum artium schedula est consacrée à ces splendides ouvrages. Jamais l'art du peintre-verrier ne fut plus florissant, d'une application en quelque sorte plus vulgaire, et le livre II de Théophile traite particulièrement du coloriage du verre. Au livre III, chapitre LIX, le moine décrit, comme ferait un architecte d'un vaste édifice à élever, l'encensoir battu (Thuribulum ductile): «Tracez-y, dit-il, des tours, savoir : en haut une octogone, avec un égal nombre de fenêtres; au-dessous, quatre carrées, à chacune desquelles seront adaptées trois colonnettes, et, entre elles, deux fenêtres allongées ( fenestræ productæ); au milieu de celles-ci, sur la colonne

Tou bola

<sup>&#</sup>x27; Mabillon, loc. cit.

centrale, sera une petite fenêtre ronde (fenestella rotunda) etc. » Ces fenestræ productæ seraientelles des fenêtres en ogive, et cette fenestella rotunda, une rosace? Nous livrons aux antiquaires cette conjecture très-hasardée; mais quelle que soit leur décision sur ce point, rien, dans la Diversarum artium schedula, ne trahit, à nos yeux, une date antérieure à celle que nous avons indiquée.

Quel était ce moine Théophile qui se qualifie de Servus servorum Dei', formule fameuse introduite dans la chancellerie romaine par le pape Grégoire I<sup>er</sup>? Nous l'ignorons entièrement. A la manière dont notre auteur analyse les opérations des artistes grecs, on croirait qu'il les a vus à l'œuvre à Constantinople, ou mieux à Venise et en Sicile. Le moine semble avoir visité, la plume à la main, tous les ateliers du continent; il connaît également les travaux des Français, des Allemands, des Italiens, et il énumère les méthodes de chacun dans les plus minces détails; aussi cette autre question

<sup>1</sup> Præfat. lib. 1.

de savoir si Théophile était allemand ou italien. question vivement débattue par Cicognara '. Morelli '. Lessing et de nombreux critiques. ne nous a peut-être pas paru mériter l'importance considérable qu'on y attachait. Les partisans de l'Allemagne s'appuyent sur quelques mots de la Diversarum artium schedula, dont la forme est allemande; et sur Rugerus, que le manuscrit récent de la bibliothèque Nani accole au nom de Théophile 3, appellation qui, selon Morelli 4, ne convient qu'à un Allemand. Les partisans de l'Italie fondent leur prétention sur l'épithète Lumbardicus qu'on lit au titre du manuscrit publié par Raspe<sup>5</sup>; puis ils citent des mots de racine italienne. Ces interprétations sont peu concluantes; Lumbardicus a pu tomber facilement de la plume d'un copiste; il en est de même de Rugerus; enfin, Théophile,

<sup>&#</sup>x27; Stor. della scultura, Vol. III, p. 148.

<sup>\*</sup> Cod. manuscrip. biblioth. Nan. p. 35.

<sup>3</sup> Voy. ci-dessus, p. xxv.

<sup>4</sup> Cod. manuscrip. biblioth. Nan., loc. cit.

b Hic incipit Tractatus Lumbardicus qualiter temperantur colores aa depingendum. (A critical essay on oil-painting, p. 75.)

familier avec les procédés des artistes de l'Allemagne et de l'Italie, a dû nécessairement employer les termes techniques dont usaient ces artistes. Néanmoins nous nous rangeons dans cette polémique du côté de Lessing et de ses compatriotes, en voici les motifs : le compilateur du Lumen animæ rapporte qu'il recut la Diversarum artium schedula d'un monastère d'Allemagne (de quodam monasterio Alemanie 2); or, cette mention, la première qui soit faite du livre de Théophile, est assurément des plus favorables à l'origine germanique. Mais, hâtons-nous de le dire, l'ouvrage n'a pas été élaboré pour l'Allemagne plutôt que pour la France ou l'Italie; et, bien qu'incomplète par certains côtés, la Diversarum artium schedula peut passer à bon droit pour une encyclopédie qui résume à elle seule les arts de tout un siècle. Cherchons donc à définir sommairement l'art que l'auteur a enseigné.

Théophile a placé trois préfaces en tête des trois livres de son traité. Ces pages, où paraît une sin-

<sup>&#</sup>x27; Voy. aux Notes de M. de l'Escalopier les mots : Asperella, Fornis, Huso, Meizel, Ziduar.

<sup>&#</sup>x27; Voy. ci-dessus, p. xxvIII.

gulière élévation de pensées et de langage, sont doublement intéressantes : elles mettent à découvert l'esprit qui animait alors les artistes, et les exigences du public auquel ils s'adressaient. L'étude et la méditation, dit le moine, découlent des sept dons de l'Esprit-Saint : par le don de l'intelligence (intellectus), tu acquiers la faculté de l'invention, de l'ordre, de la variété et de la proportion dans tes œuvres; par le don de force, tu secoues l'engourdissement de nonchalance, et, sans rien entreprendre avec des essais paresseux, tu mènes vigoureusement toutes choses à exécution; par le don de science, ton génie déborde et domine, tu en répands sur le public les trésors et les perfections '..... L'art émane de Dieu même; et, en se livrant à un labeur assidu et fructueux, l'homme accomplit une tâche divine; que celui qui aura reçu ce noble héritage ne s'en glorifie pas en lui-même; qu'il n'enveloppe pas ce bienfait d'un silence jaloux; mais qu'écartant toute jactance, il en fasse part aux disciples avec une gracieuse simplicité; qu'il craigne le jugement porté dans l'Évangile contre cet intendant

Prolog, lib. III.

qui, n'ayant pas fait en sorte de rendre avec intérêt la somme à lui confiée, fut privé de tout bénéfice et flétri par la bouche de son maître', etc. La patience, cette grande vertu du moyen âge, et le respect de la tradition, qui semble avoir été si persistant depuis la décadence du style byzantin jusqu'à la Renaissance, tels sont les conseils de Théophile aux artistes; son but, nous le connaissons déjà, c'était l'ornement des édifices sacrés et la fabrication des objets nécessaires aux pompes et aux solennités de l'Église. Ajoutons que personne n'a rehaussé le travail et la production avec une éloquence mieux sentie. Au prologue du liv. I, nous lisons : « Notre premier père perdit, pour une faute de désobéissance, le privilége de son immortalité; mais il transmit à sa postérité la prérogative de la science et de l'intelligence, à tel point que quiconque y joindra des soins et de l'application, peut acquérir, comme par un droit héréditaire, les capacités de toute espèce d'art ou de talent. » Offrir aux hommes laborieux, en

Præfat. lib. 1.

échange d'une vie immortelle, les prérogatives de l'intelligence, est une image pleine de grandeur et d'encouragement qu'un écrivain, comme Bossuet, n'eût pas désavouée.

Si maintenant nous pénétrons dans la Diversarum artium schedula, nous trouverons plutôt un ouvrier habile et expérimenté qu'un grand artiste; Théophile, maître toujours prévoyant, modeste et bien renseigné, se borne à constater fidèlement les résultats de ses observations. En peinture, ses préceptes vont rarement au delà de la mixture des substances colorantes, « Sachez d'abord composer les couleurs, puis appliquez vos soins à les bien mêler.» Voilà le programme qu'il a tracé lui-même en tête du premier livre. Voulez-vous représenter sur votre tableau une tête de vieillard ou de jeune homme, une draperie, la chevelure d'un enfant, des arbres, des animaux, des fleurs, les colonnes d'un temple, peu importe? Théophile vous guidera dans le choix et la préparation des couleurs; il vous dira aussi les ingrédients nécessaires aux peintures sur bois, sur mur, ou sur parchemin; mais il ne vous apprendra ni les lois de la composition, ni les règles de la perspective. Au cha-

abili + 19 yere be sel- in

pitre XVII, nous signalerons le procédé pour joindre les tables d'autels (tabulæ altarium), Vasari en a attribué l'invention à Margaritone '. Le livre II, inconnu à Neri et à le Viel, fournira aux antiquaires un curieux sujet d'études; il facilitera aussi les recherches auxquelles se livrent aujourd'hui les verriers, afin de recouvrer un secret que le moyen âge semble avoir emporté avec lui. Au livre III, on remarquera les chapitres relatifs à la construction et à l'approvisionnement d'une fabrique ou mieux d'une forge '; on remarquera la description non moins détaillée de deux encensoirs 3, description qui fait regretter que l'auteur se soit trop souvent restreint à un simple exposé d'opérations arides. Enfin, la Diversarum artium schedula où les philologues noteront des mots de basse latinité échappés à du Cange et à Carpentier, embrasse les travaux les plus divers, à l'exception toutesois de l'architecture,

' Vite de' più eccellenti pittori, etc., Mil., 1807-1811. Vol. II, p 260 et suiv.

<sup>·</sup> Cap. 1 et segq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cap. LIX et LX.

de la statuaire et des tapisseries, triple omission difficile à expliquer dans un ouvrage que nous appellerions volontiers le Manuel de l'art chrétien. Nul doute qu'en joignant, comme Théophile le prescrit lui-même ', l'application à la lecture de son traité, les artistes ne soient récompensés de leurs efforts par l'acquisition de quelques lumières utiles et oubliées; et si de fabuleuses légendes, telle que celle de l'or espagnol', se sont parfois glissées sous la plume de notre auteur; ces fables qui, au dix-neuvième siècle semblent ridicules, serviront du moins aux annalistes de la science. Ce serait ici le lieu de suivre Théophile dans ses expériences variées; mais nous n'entreprendrons point une tâche au-dessus de nos forces; car il faudrait être tout à la fois chimiste, métallurgiste, géologue, et posséder en outre des connaissances pratiques qui nous manquent absolument. Cependant le premier livre de la Diversarum artium schedula contient quelques chapitres, auxquels

Præfat. lib. I.

<sup>¿</sup> Lib. III, cap. XLVII.

notre auteur doit la renommée dont il jouit, et qu'on nous reprocherait peut-être de passer sous silence. Une analyse succincte de ces chapitres, où les uns ont vu la peinture à l'huile clairement exprimée, tandis que, selon les autres, cette peinture est fort postérieure à Théophile, ne sera pas d'ailleurs dénuée de toute espèce d'intérêt. En effet, il s'agit des méthodes qu'avait adoptées la génération d'artistes d'où sortit le fondateur de l'école moderne, Cimabue.

Vasari, dans la biographie d'Antonello de Messine, a donné sur l'origine de la peinture à l'huile des notions, sinon exactes, du moins trèscirconstanciées; il nomme, sans hésiter, Jean de Bruges, l'auteur de l'invention; il dit comment celui-ci fit ses premiers essais et obtint, après des tentatives sans nombre, un succès que lui et tous les peintres du monde avaient longtemps désiré; enfin il raconte qu'Antonello de Messine, ayant ouï parlé du procédé nouveau, alla en Flandre, surprit le merveilleux secret, et le rap-

porta dans sa patrie'. Tel est, en abrégé, le document sur lequel on a attribué à Jean de Bruges, ou Van-Eyck, une découverte que le Flamand Charles Van-Mander, qui le premier a reproduit la narration de Vasari, fixe, un peu à l'aventure, à l'année 1410'.

Mais Lessing, Raspe, M. Leclanché<sup>3</sup>, etc., ont élevé, dans ces derniers temps, des objections considérables contre ce qu'ils appellent « la légende de Vasari. » Le biographe d'Antonello de Messine, a-t-on dit, écrivait cent cinquante ans après l'événement; il ne cite aucune autorité, et les historiens flamands ne rapportent la découverte de Jean de Bruges que lorsque le livre de Vasari est tombé dans le domaine public; d'autre part, Miræus 4, Horace Walpole <sup>5</sup>, Giuseppe Vernazza <sup>6</sup>, etc., ont signalé

Vite de' più eccellenti pittori, etc., Mil., 1807-1811. Vol. V, p. 97-109.

<sup>\*</sup> Het Schilder-Boeck, etc. door Carel van Mander. Amsterd. 1617-1618, in-4°, fol. 123 et suiv.

<sup>3</sup> Loc. cit., p. 7-20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aubertus Miræus, Rer. Belgic. chronic. Antv., 1635, in-fol., p. 372 et 373.

<sup>5</sup> Anecd. of painting in England, etc. Édit. in-4°, T. I, p. 23 et suiv.

<sup>6</sup> Not. spettanti alle arti del disegno. Tor., 1792.

des tableaux peints à l'huile et dont la date est certainement antérieure aux frères Van-Eyck. Bien plus, Celano ' et Tafuri ' ont réclamé l'invention pour la ville de Naples; Auria et Mongitore 3, pour la Sicile; Malvasia 4, pour Bologne; tandis que le comte de Caylus 5 semble vouloir la faire remonter jusqu'aux Grecs ou aux Romains. Nous nous garderons bien d'entraîner nos lecteurs dans des débats si embarrassés, nous dirons seulement que la peinture à l'huile était connue du moine Théophile, et, pour couper court à toute contestation, nous emprunterons à la Diversarum artium schedula le passage suivant : « Si vous voulez peindre des portes en rouge, ou « leur donner une autre couleur, employez de « l'huile de lin que vous ferez ainsi : Prenez de la « graine de lin que vous sécherez dans une

Delle not. del bello, dell'antico e del curioso della città di Napoli. Nap., 1692, in-12. Giorn. Ottav. p. 54.

Interno ad alcune invenz. uscite del reg. di Napoli, inséré dans le T. VI des Rac. d'opusc. scientif. et filolog. an. 1732.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La Sicilia inventrice... del D. V. Auria, con li divert. geniali osservaz... di Ant. Mongitore. Palerm., 1704, in-4°, p. 250-251.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Felsina pittrice vite de pitt. bologuesi, T. I, p. 26 et suiv.

<sup>5</sup> Mém. de l'acad. des inscript. et belles-lettres, T. XXV, p. 188.

« poèle, sur le feu, sans cau; mettez-la dans un « mortier, et triturez-la avec le pilon en poudre « très-fine; puis, la remettant dans la poèle et y « versant un peu d'eau, vous ferez ainsi chauffer « fortement. Après cela, enveloppez-la dans un « linge neuf, placez-la dans un pressoir où l'on « extrait habituellement l'huile d'olive, de noix ou « de pavot, et exprimez de la même manière l'huile « de lin. Avec celle-ci, broyez du vermillon ou du « cinabre, ou telle autre couleur que vous vou- « drez, sur une pierre, sans eau. Avec un pinceau, « vous en donnerez une couche aux portes ou aux « tables que vous voudrez peindre en rouge<sup>c</sup>, etc.»

On ne manquera pas de nous faire observer qu'enduire une porte d'une couche de cinabre ou de vermillon mélangé d'huile n'est pas peindre un tableau : d'accord. Citons donc un nouveau fragment : « Prenez les couleurs que vous « voulez poser, les broyant avec l'huile de lin « sans eau, et faites les teintes des figures et des « draperies comme précédemment vous les avez « faites à l'eau. Vous pourrez à volonté donner

Lib. 1, cap. XX.

« aux animaux , aux oiseaux ou aux feuillages « les nuances qui les distinguent '. »

A en croire certains critiques, Théophile n'aurait proposé l'emploi des couleurs à l'huile qu'aux badigeonneurs de boiseries ou de murailles, et non aux peintres de tableaux. D'autres vont même jusqu'à insinuer que les textes de la Diversarum artium schedula sout tellement obscurs qu'il est impossible d'y distinguer sûrement si l'auteur a voulu parler des couleurs à l'huile ou des couleurs à la détrempe. Mais il y a une chose bien plus étonnante que tout cela, c'est la peine qu'ont prise de judicieux écrivains qui s'efforcent de réfuter ces critiques. En vérité il suffisait, pour clore la discussion, d'extraire les deux fragments rapportés ci-dessus, ou vingt autres dont les termes sont aussi formels. Avouons-le franchement, cette polémique, depuis Vasari, repose sur un malentendu; et une troisième et dernière citation ramènera, si je ne m'abuse, la question à ses justes limites. «On peut brover, dit le moine

Lib. I, cap. XXVI.

« Théophile ', les couleurs de toute espèce avec « la même sorte d'huile (l'huile de lin), et les « poser sur un travail de bois; mais seulement « pour les objets qui peuvent être séchés au « soleil: car, chaque fois que vous avez appliqué « une couleur, vous ne pouvez en superposer « une autre, si la première n'est séchée; ce qui, « dans les images et les autres peintures, est « long et trop ennuyeux (Quod in imaginibus et « aliis picturis diuturnum et tædiosum nimis est).

Ainsi, au douzième et au treizième siècle, la peinture à l'huile était praticable, mais avec des entraves qu'on n'avait pas encore su franchir. Quoique les artistes eussent depuis longtemps reconnu la supériorité de l'huile sur la détrempe ou le blanc d'œuf, la plupart d'entre eux reculaient devant la lenteur et l'ennui du procédé (diuturnum et tædiosum nimis est). Que cherchaient ces peintres qui interrogeaient sans cesse les livres de la science, les maîtres de l'art, et dont Vasari a constaté le découragement? Ou, si l'on veut, que trouva Van-Eyck? Est-ce la pein-

Lib. I, cap. XXVII.

ture à l'huile? non, en vérité. Van-Eyck, avant sa découverte, peignait des tableaux à l'huile. et la preuve, c'est qu'il les exposait au soleil pour les sécher ', comme le prescrit Théophile; le Flamand composa un vernis siccatif; et Vasari luimême, si on le lit avec attention, ne dit pas autre chose : a Laonde veduto Giovanni il nocumento che le aveva fatto il caldo del Sole...., cominciò a pensare di trovar modo di fare una sorta di vernice, che seccasse all' ombra senza mettere al Sole le sue pitture. Onde poichè ebbe molte cose sperimentate e pure e mescolate insieme, alla fine trovò che l'olio di seme lino e quello delle noci, fra tanti che n'aveva provati, erano più seccativi di tutti gli altri. Questi dunque bolliti con altre sue misture gli fecero la vernice che egli, anzi tutti i pittori del Mundo avevano lungamente desiderato.» Effaçons donc de la biographie d'Antonello de Messine les mots peinture à l'huile, que l'auteur y a si inconsidérément jetés; mettons à leur place siccatif; et toute obscurité disparaîtra. En d'autres termes, l'invention de la peinture à l'huile

Vasari, loc. cit.

n'appartient ni aux frères Van-Eyck, ni même à Théophile; mais les deux Flamands, en rendant les premiers cette peinture d'une exécution facile, ont, à vrai dire, donné aux artistes une faculté nouvelle; et ceci a été un immense bienfait.

Les quelques pages qui nous ont été suggérées par trois fragments de Théophile montrent, mieux que nous ne l'avons fait jusqu'ici, l'importance d'un livre où le moindre des chapitres peut fournir à la critique du savant et de l'érudit des commentaires amples et lumineux. Aujourd'hui qu'obéissant à une réaction qui a commencé par les monuments, et s'est étendue peu à peu aux œuvres des poëtes et des romanciers, les esprits pénètrent chaque jour plus avant dans l'étude du moyen âge; qu'ils saisissent des trésors infinis d'élégance, de hardiesse et d'harmonie au milieu de ces débris de verrières peintes, de miniatures rehaussées d'or, de tableaux à demi effacés, de ferrures et d'orfèvreries luxueuses, toutes choses que le siècle dernier abandonnait aux mépris; aujourd'hui, dis-je,

le traité du moine Théophile a en quelque sorte le mérite de l'à-propos; en effet, c'est, dans son genre, l'ouvrage le moins imparfait, sinon le seul, qui nous reste d'une époque où les artistes étaient nombreux et pleins de zèle, mais où l'art n'avait pas encore d'historien.

J. MARIE GUICHARD

Mapit probeniil metrial fequentio openi -

Senfin por parties definitant and autorpoff ad mitial prior of factive colorium poff ad mitiant consister prior tha circuit loc opin exerce of ad onine cimeta colorie be finad viniti of projection of eposit I natum pofter milion documento America in like opine aneight Since blev effe doctor In copie facció in the thoophile admirabilió co doctifini, magic do cine foid proteire detro

Samue ferneel de i minim note a prefficie noch control minito en peter de detentible nonteste moderate de describle nonteste moderate de describe de de describe de descri

tamagi évollencià d'imitario crezio atambi ficona tit de facoso capate dite pudenac confisi inscrip si merezenu. partifirit auditis q liberine d'induse filma conditioni fiu fisforet columnate et Ancrecet finperior

FAC-SIMILE DU MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE.

# **DIVERSARUM ARTIUM**

SCHEDULA.

ESSAI SUR DIVERS ARTS.

## SIGLORUM EXPLICATIO.

- Ed. G. -- editio Lessingii, producta ex codice Guelpherbytano.
- C. L. —— codex Lipsiensis, a Lessingio cultatus.
- C. C. codex Bibliothecæ Universitatis Cantabrigieusis, librum primum continens, optimus, quem ad usum nostræ editionis diligenti manu describendum curavimus.
- Ed. R. editio Raspii, qui primum librum descripsit ex codice collegii SS. Trinitatis Cantabrigie.
- C. R. codex Regius libri primi, olim Bigotianus, nunc Regiæ Bibliothecæ Parisiensis, nº 6741.
- R. ——consensus hujus codicis cum editione Raspiana, qui est frequentissimus.
- specimina que Morellius dedit ex apographo Nanisno codicis Bibliothece Cæsareæ Vindobonensis.

# PRÆFATIO'.

Sensim per partes discuntur quælibet artes.
Artis pictorum prior est factura colorum.
Post ad mixturas commitat mens tua curas.
Hoc opus exerce, sed ad unguem cuncta coherce,
Ut sit adornatum quod pinxeris et quasi natum.
Postea multorum documentis ingeniorum
Ars opus augebit, sicut liber iste docebit.

N. Insight prefacio in liber Theophili admirabilit et doctainini magistri de omni scientia artis piagond, (picture artis U. R.), C. C. Prologus print ilieri Theophili monatchi et preshyteri de diversis artibus, inprima de coloridus. Ed. G. Theophili reachteri diversama artima schedula, quod ex predictione sumptum neque extate in codice videtur. M.: Theophili monatchi, qui et Rugerus, libri tres, 1, de emperomento coforum. Prozonia metrico, quad onno castat in ed. G. et C. C., premitti C. R., Insight procedimin metriciom requentis operis, ed. R., Ilic incipit tractatus Lumbardicus, Qualitet temperantur colores ad depingendum es el post proposalius i chapit prefacio, et c. que supa posalium.

## PRÉFACE.

Les procédés des arts divers s'apprennent graduellement. Peintre, sachez d'àbord composer les couleurs; puis appliquez vos soins à les bien mêler. Exercez-vous à ce travail, et nettez en tout la plus grande précision; que vos peintures soient ornées saus s'éloigner du naturel; ensuite les nombreux enseignements des maîtres étendront le domaine de l'art : ce livre en fournira la preuve.

Theophilus, humilis presbyter', servus servorum Dei, indignus nomine et professione monachi ', omnibus mentis desidiam animique vagationem3 utili manuum occupatione, et delectabili novitatum meditatione declinare et calcare volentibus, retributionem cœlestis præmii 1! Legimus in exordio mundanæ creationis hominem ad imaginem et similitudinem Dei conditum et inspiratione divini spiraculi animatum 5, tantæque dignitatis excellentia cæteris animantibus prærogatum, ut rationis capax divinæ prudentiæ6, consilii ingeniique mereretur participium, arbitriique libertate donatus solius conditoris sui suspiceret voluntatem et revereretur imperium. Qui astu diabolico misere deceptus, licet propter inobedientiæ culpam privilegium immortalitatis amiserit, tamen scientiæ et intelligentiæ9 dignitatem adeo in posteritatis propaginem transtulit, ut quicunque curam sollicitudinemque addiderit, totius artis ingeniique capacitatem quasi hæreditario jure adipisci possit. Hujusmodi i in-

\* hum, pr. omillunt R. — \* monachur C. C. — \* vacationem C. L. jactionem C. R. omissum in ed. R. — 4 volcatibur calestis pramii interventu C. R. — 5 terminatum, excell, dign. ed. R. sine tantaq. — 6 providentin C. R. — 7 suciperer C. C. et R. — 8 quamvis addit C. R., postea omillens licer. — 9 timen intelligentie et natura ed. R. — \* vigitur addit C. R.

Théophile, humble prêtre, serviteur des serviteurs de Dicu, indigne du nom et de la profession de moine, à tous ceux qui veulent éviter ou dompter la paresse de l'esprit et l'égarement du cœur, en se livrant à l'utilité d'une occupation manuelle et à la douce méditation des choses nouvelles, je soulhaite une récompense d'un prix celeste! Nous lisons au commencement du récit de la création du monde, que l'honme fut dit à l'image et ressemblauce de Dieu, vivifié par l'inspiration du souffle divin et élevé par l'excellence de sa nature au-dessus des autres êtres animés. Doué

de raison, il mérita de participer au génie et aux conseils de la sagesse divine gratifié du libre arbitre, il ne vit 
au-dessus de lui que la seule volonté 
de sou créateur, il n'eut à respecter 
que son empire. Malheureuscement, 
trompé par la ruse du diable, il perdit 
pour mue faute de désobeissance le privilége de son immortalité; mais il transmit à sa postérité la prérogative de la 
science et de l'intelligence, à tel point 
que, quiconque y joindra des soins et 
de l'application, peut acquérir, comme 
par un droit héréditaire, les capacités 
de toute espéce d'art ou de talent. L'in-

tentionem humana suscipiens sollertia, et in diversis actibus suis insistens lucris et voluptatibus, per temporum incrementa, tandem ad prædestinata christianæ religionis' perduxit tempora, factumque est, ut quod' ad laudem et gloriam nominis sui condidit dispositio divina', in ejus obsequium converteret plebs Deo devota'. Quapropter quod' ad nostram usque ætatem sollers prædecessorum transtulit provisio, pia fidelium non negligat devotio; quodque' hæreditarium Deus contulit homini, hoc homo omni aviditate amplectatur et laboret adipisci. Quo adepto nemo apud se, quasi ex se et non aliunde accepto glorietur; sed in Domino, a quo et per quem omnia, et sine quo nihil, humiliter gratuletur', nec concessa invidiæ sacculo recondat, aut tenacis armariolo cordis occultet, sed omni jactantia repulsa, hilari mente simpliciter quarentibus eroget, metuatque evangelicam'

• christ, rel, omittuot R, — <sup>3</sup> ut que sunt C, C, ut quadam ed, R, — <sup>3</sup> ut quod solleria eadem ad gloriam et laudem nominis sui conditoris dispositione preordinensi divina C, R, conditoris dispositio preordinensi divina ed, R, — 4 dicata C, C, — 5 dignum fore videtur quod id quod ad C, R, — 6 quodeunque M, atque ed, R, — 7 verbs sed in Dom. ... granteleu missas in R., libratiorum culps, — 8 rangeliei C, C.

dustrie hunnaine s'emparant de cette faculté, et s'attachant dans ses actes divers au guin et au plaisir, la transmit, à travers le développement des temps, jusqu'aux jours prédéterminés de la religion chrétienne. On vit alors un peupe consacre à Dieu, tourner au service de la providence ce qu'elle avait destiné à la gloire de son nom. Il est donc juste que la pieuse dévotion des fidèles ne laisse point peirr dans l'oubli le trésor légué à notre âge par la sage prévoyance de nos prédécesseurs; que l'homme embrasse de toute l'ardeur de ses désirs l'héritage que D'ieu

hui accorda; qu'il s'efforce de le posisèder. Que celui qui l'aura acquis, ne s'en glorifie pas en lui-mème, puisque ce n'est point une conquête, mais un don; qu'il s'en félicite au contraire humblement dans le Seigneur, de qui et par qui toutes closes viennent, sans lequel il n'y a rien; qu'il n'enveloppe pas ce bienfait d'un silence jalous; qu'il ne le cache pas dans les replis d'un cœur avare; mais qu'écartant toute jactance, il en fasse part avec une gracieuse simplicite à œux qui le cherchent; qu'il craigne le jugement porté dans l'Évangiele contre cet intendant, illius negotiatoris ' sententiam, qui domino suo reconsignare dissimulans muant. feneratam, omni beneficio privatus, oris sui judicio nequam servi<sup>1</sup> promeruit notam. Quam sententiam incurrere formidans ' ego indignus et pene nullius nominis homuncio, quod mihi gratis concessit, quæ dat omnibus affluenter et uon improperat<sup>2</sup>, divina dignatio<sup>4</sup>, cunctis humiliter discere desiderantibus gratis offero, et ut in me benignitatem Dei recognoscant largitatemque mirentur, admoneo, et ut idem, si opera<sup>7</sup> addiderint, sibi præsto esse, procul dubio credant, insinuo. Sicut enim homini quodeunque vetitum aut indebitum 'cujuscunque modi' ambitione attemptare, sive rapina usurpare, iniquum est et detestabile : sic jure debitum et ex patre Deo harecditarium intemptatum negligere aut contemptui ducere, ignaviæ adscribitur ac stultitiæ. Tu ergo quicunque es, fili carissime", cui Deus

\* ancestorie ed. R.— \* 15: Morelli apographum: secceli C. C., qui vivous, supercripio mana; G. R., nan (ici), supercripio mana; G. C. R., nan (ici), supercripio mana; G. C. R., tall, for a discissional positionis principal control of the contr

qui, a 'ayant pas fait en sorte de rendre avec intérêt la somme à lui confiée, fut privé de tont bénéfice et flétri, par la bouche de son maître, du nom de mauvais serviuer. Recloutant d'encourir un semblable reproche, moi, home chétif, indigne et presque sans nom, j'offre gratuitement à ceux qui avec humilité désirent l'apprendre, ce que ma gratuitement accordé la miséricorde divine, dont les faveurs, abondantes pour tous, ne se font attendre pour personne; et afin que mes lecteurs reconnaissent en moi la bouté de Eleux et admirent sa générosité, je les

avertis, je les prie de croire qu'en joignant le travail à la lecture de mon ouvrage, sans nul doute, de semblables résultats sont à leur portée. En effer, de de même que pour l'homme, il est inique et détestable de convoiter par une ambition quelconque toute chose défendue ou imméritée, ou bien de s'en emparer par rapine; de même aussi négliger ou mépriser ce qui nous appartient à bon droit comme un héritage venant de Dien notre père, est chose digne d'être taxée de làcheté et de démence. Qui que tu sois donc, ò mon cher fils, toi à qui Dieu a mis au misit in cor campun latissimum diversarum artium perscrutari, et ut exinde, quod libuerit, colligas, intellectum curamque' apponere, non vilipendas pretiosa et utilia quæque, quasi ea tibisponte aut insperato domestica terra produxerit; quia stultus negotiator est, qui' thesaurum subito fossa humo repererit', si illum colligere et servare neglexerit. Quod si tibi 'arbusta vilia myrrham', thus et balsama producerent, seu fontes domestici oleum, lac et mella profundereut, sive pro' urtica et carduo ceterisque horti graminibus, nardns et fistula\_diversorumque generum aromata' crescerent, numquid his contemptis tanquam vilibns et domesticis ad extrauea', nec meliora, sed fortassis viliora comparanda circuires terras'' et maria? et hoe'' te judice grandis foret stultitia. Quamvis enim soleant homines quæque'' pretiosa multo sudore quæsita, smmptnumque numerositate' comparata, primo loco reponere, summaque tueri cautela: tamen

\* cognitionis et pous personairs\*, non desinas abili C. R.  $\sim$  intelleriumque care C. C.  $\rightarrow$  ze quo delti C. R.  $\rightarrow$  \* erperior C. C. ed. R.  $\rightarrow$  's bié omitii C. C.  $\rightarrow$  et abilan R.  $\rightarrow$  ? ex. C. R., qui deinde et es ceteris hortourum grans.  $\rightarrow$  \* exomatum genera M.  $\rightarrow$  9 de viillas et dom, non carons; ad estrema tendena sique ad dita C. R. estrema ed. R.  $\rightarrow$  \* elevamquerress terma C. R.  $\rightarrow$  \* unaquid C. R. et deinde foret in expandi s. r.  $\rightarrow$  \* quenaque C. C. qualite ed. R.  $\rightarrow$  \* il mensiture C. C.

cour le désir d'explorer le vaste champ des arts divers, et d'apporter intelligence et soin à y recueillir ce qui te plaira, ne rejette pas des choses précieuses et utiles comme si le sol paternel les produisait pour toi, de soimême, ou contre ton attente. Il serait un spéculateur insensé, celui qui, trouvant tout à coup un trésor en creusant la terre, négligerait de le recueillir et de le garder. Si les vergers que tu dédiaignes produisaient pour toi la myrrhe, l'encens et les baumes; si tes fontaines versaient l'buile, le lait et le miel; si, au lieu de l'Ortie, du chardon, ou autres herbes, le nard, la camnelle et diverses espèces de parfums croissaient dans tes jardins, irais-tu, méprisant ces productious comme ordinaires et communes, parcourir les terreset les mers pour recueillir des produits étrangers, qui, Join d'être meilleurs, yaudraient peut-être moins? Ceserait, à ton propre jugement, une grande folie. En effet, quoique les hommes aient coutume de mettre à la première place, et de conserver avec les plus grandes précautions tout ce dont les sueurs et les recherches augmentent le prix, tout ce qui s'annasse à grands si forte interdum gratis occurrerint' aut inveniantur paria seu meliora, non dissimili, imo majori servantur custodia. Quapropter, fili dulcissime, quem Deus omnino beatum fecit in hac parte, qua tibi gratis offeruntur, quæ multi marinos secantes fluctus cum summo periculo vitæ, famis ac frigoris artati necessitate, aut dinturna' doctorum fessi servitute, omnimodeque fatigati' discendi desiderio, intolerabili tamen' acquirunt labore; hanc Diversarum artium schedulam' avidis obtutibus concupisce', tenaci memoria perlege, ardenti amore complectere'. Quam si diligentius' perscruteris, illic invenies quicquid in 'diversorum colorum generibus et mixturis habet Græcia; quicquid in electrorum operositate, seu nigelli varietate novit Tuscia'"; quicquid ductili vel fusili, seu interrasili opere distinguit Arabia''; quicquid in vasorum diversitate, seu gemmarum ossiumve sculptura auro

occurreit quad habonare C. R. — è Verha vite . . . dustrara omissa in C. C. — 3 Sie C. R. qui deinde discende et sciendi. Ed. G. G. C. M. nee defaitgati. Ed. R. nee faitgati. — è tandem C. R. — 5 seriem soldi (C. R. — 6 concep, omittual R. — 7 amplectere R. Paulo aute ardentique C. R. — 8 Qued si differente R. — 3 in accessit et C. L., C. C. et C. R. — 1 "Sie R. Russie Morelli is appraphum. Russein C. C. Rusca ed. G. Rusigia C. 1. — "t-ofable omitti C. C. Idem paulo post estimene unitil. Pro quo R. habest cossumque (quanquam ed. R. essimque, sed specimen codicis eri incisum probet quod retulimus). M. ossumano).

frais; néanmoins, s'ils en rencontrent sisément de pareilles ou de meilleures, il les gardent avec un soin égal, et même plus grand. Ainsi, mon bien aimé fils, toi que Dieu a rendu parfaitement heureux en ce sens qu'on t'offre ici gratuitement ce que beauteup d'autres n'acquièrent que par de pénibles efforts, en fendant les flost de mer au plus grand péril de leur vie, exposés aux rigueurs de la faim et du froid, ou bien assujettis au long esclavage de l'école, et tourmentés par l'in-

satiable désir d'apprendre; saisis avec des regards avides cet Essai sur diverr arts; lis-le avec une mémoire fidèle; embrasse-le avec un amour ardent. Si tu l'approfondis attentivement, ut rouveras là tout ce que possède la Grèce sur les espèces et les mélanges des diverses couleurs; toute la science des Toscans sur les incrustations et sur la variété du niello; toutes les sortes d'ornements que l'Arabie emploie dans les ouvrages faits au moyen de la malléabilité, de la fusion ou de la ciselure; tout l'art [et argento inclyta]' decorat Italia; quicquid in fenestrarum pretiosa varietate diligit Francia; quicquid in auri, argenti, cupri
et' ferri, lignorum lapidumque subtilitate¹ sollers laudat⁴ Germania. Quæ cum sæpe relegeris et tenaci memoriæ commendaveris, hac vicissitudine instructionis me recompensabis, ut¹, quoties
labore meo bene usus fueris, ores pro me apud misericordiam⁴
Dei omnipotentis, qui scit, me nec humanæ laudis amore, nec
temporalis præmii cupiditate, quæ digesta sunt, conscripsisse, aut
invidiæ livore pretiosum quid aut rarum subtraxisse, seu mihi
peculiariter¹ reservatum conticusse, sed in augmentum honoris
et gloriæ¹ nominis ejus multorum necessitatibus succurrisse² et
profectibus consuluisse.

 $v \in C, R, -v \in c$  omittum R, -v infinitum R, -v infinitum R, -v infinitum  $v \in C, -v$  in verifier C, -v = v is restigued C, -v = v is restigued as v = v is first restitution  $v \in C, -v$  in verifier  $v \in C, -v$  is first restigued  $v \in C, -v$  in  $v \in C, -v$  in v

de la glorieuse Italie dans l'application de l'or et de l'argent à la décoration des différentes espèces de vases, ou au travail des piercieux vitraux; les ouvrages délicites d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de bois et de pierres qu'honore l'industrieuse Germanie. Lorsque tu auras souvent relu ces choese et que un les auras bien gravées dans ta mémoire; toutes les fuis que tu te seras utilement servi de mon œuvre, en retour de mes préceptes, je uete demande que d'adresser pour moi une prière à la misiricorde du Dieu tout puissant. Il sait que je n'ai écrit mes observations ni par l'amour d'une louange humaine, ui par le désir d'une récompense temporelle; que je n'ai soustrait rien de précieux ou de rare par une malignité jalouse; que je n'ai rien passésous silence, me le réservant pour moi seul; mais que, pour l'accroissement de l'honneur et de la gloire de son onn, j'ai voulu subvenir aux besoins et aider aux progrès d'un grand nombre d'honnuer. 

## LIBER PRIMUS'. XA

## CAPUT 1.

## DE TEMPERAMENTO COLORUM IN NUDIS CORPORIBUS'.

Color qui dicitur membrana, quo pinguntur' facies et nuda corpora, sic componitur. Tolle cerosam', id est album, quod fit ex plumbo, et mitte' eam non tritam, sed ita ut est's siccam, in vas cupreum' vel ferreum, et pone super prunas' ardentes,

1 C. C. Inspirit primus liber Platophili monachi de diversia artibus. Be, primi capitis inscriptio adjuncts ext. — 1 In nud. corp. om. ed. B. Inspirit liber predictus et primo de temp, colorum faciendo in mendrosa (isi) C. B. Alterum titulum uterque labeti in indice capitum. — 3 Sic codices, Ed. G. plagitur. — 4 Ed. R. ubique cersusem, C. B. cersusm. Ed. R. ned allom. — 5 mices C. B. . — 6 et addit ed. R. i. (id ext) addit C. B. . — 3 erusm. E. — 2 corbosa C. C.

#### LIVRE PREMIER.

# CHAPITRE PREMIER.

La couleur appelée couleur de chair, qui sert à peindre le visage et les corps nus, se compose ainsi: Prenez de la céruse, c'est-à-dire, du blanc qui se fait avec du plomb; mettez-la, sans l'avoir broyée, mais sèche comme elle est, dans un vase de cuivre ou de fer, placez-la sur des charbons ardents et laissez-la brûler, afin qu'elle se change en et combure donec convertatur' in flavum colorem [vel glaucum]'. Deinde tere eum, et admisce albam ei' cerosam et <u>cenobrium [vel sinopidem]</u>', donec carni similis flat. Quorum colorum mixtura in tuo sit arbitrio; ut si, verbi gratia, rubeas facies haberis', plus adde cenobrii; si vero candidas', plus appone' albi; si autem' pallidas, appone pro cenobrio' modicum prasini.

## CAPUT II.

DE COLORE PRASINO. [1]

Qui <u>prasinus</u>, est quasi confectio quædam habens "similitudinem viridis coloris et nigri, cujus natura talis est, quod" non teritur super lapidem, sed missus in aquam resolvitur et per pannum diligenter colatur, cujus usus" in recenti muro pro viridi colore satis utilis habetur.

" vertator R. — " Ex C. L. — " album vel ed. R. album id est C. R. ei omitti C. C. — 4 Ex R. id est pro vel C. R. — " verò i C. R. — 6 candidiores ed. R. — " verò C. C. — 9 pro cenomitti ed. R. — " " habeto annitti C. C. — " u ed. R. — " " virus ed. R. — " verò C. C. — 9 pro cenomitti ed. R. — " verò habeto annitti C. C. — " u ed. R. — " virus ed. R. "

couleur jaune ou verdktre. Alors broyesla, mêlez-y de la céruse blanche et du cinabre ou du sinople, jusqu'à ce que cela devienne semblable à la chair. Que le mélange de ces couleurs soit à votre disposition : ainsi, voulez-rous avoir des visages rouges, ajoutez plus de cinabre; des visages blancs, ajoutez plus de blanc; des visages blancs, ajoutez plus de blanc; des visages pales, mettez, au lieu de cinabre, un peu de vert foncé.

## CHAPITRE II.

DE LA COULEVE VEST PORCÉ

Le vert foncé est une espèce de préparation qui tient du vert et du noir. La nature en est telle, qu'il ne se broiepas sur la pierre, et que, mis dans de l'eau, il se dissout; puis se passe son greusement à travers un linge. L'usage en est assez avantageux pour servir de vert sur un mu reuf.

### CAPIIT III.

#### DE POSCH PRIMO.

Cum' vero membranam miscueris et inde facies et nuda corpora impleveris, admisce' prasinum et rubeum, qui comburitur exogra', et modicum cenobrii, et confice posch, ex quo designabis' supercilia et oculos, nares et os, mentum et fossulas circa nares, et tempora, rugas in fronte et collo, et rotunditatem faciei, barbas juvenum et articulos manuum et pedum, et omnia membra, quæ distinguuntur in nudo corpore'.

-t- m 1 ...

## CAPUT IV.

#### DE ROSA PRIMA?

Deinde misce cum simplici membrana modicum cenobrii et\*

\* Sic ubique R. Ed. G. pose. C. C. de colore pore sine primo. M. pose, this typographus peccavis. —

\* Quando C. C. — 3 ei addit C. C. — 4 vel oror addit ed. R., id set oror G. R. — 5 signabis R. — 6 in
made corp. onlittus R. — 2 Pe erus efic G. C. — 5 perms hie addit G. C.

#### CHAPITRE III.

DO perch, PRENSING MORCE.

Lorsque vous aurez composé la couleur de chair, que vous en aurez couvert les visages et les corps nus, mélez du vert foncé et du rouge, qui s'obtient par la combustion de l'ocre, puis un peu de cinabre, et faites le pozeh, avec lequel vous iudiquerez les sourcils, les yeux, les narines, la bouche, le menton, les fossettes autour des narines, les tempes, les rides du front et du cou, le pourtour de la face, les barbes de jeunes gens, les articulations des mains et des pieds, enfin tous les membres qui ressortent dans un corps nu.

### CHAPITRE IV.

OU ROSE, PLEMIÈRE ESPIÇA

Mêlez à la simple couleur de chair

Col num can ex = Segret der ...

minii, et confice colorem, qui dicitur rosa, unde rubricabis utramque maxillam, os et mentum inferius, collum' et rugas frontis modice, ipsam frontem super' tempora ex utraque parte, nasum in longitudine et supernares ex utraque parte<sup>1</sup>, articulos et cætera membra in nudo corpore.

## CAPUT V.

#### DE LUMINA PRIMA

Post hæc misce cum simplici membrana cerosam tritam, et compone colorem, qui dicitur lumina, unde illuminabis supercilia, nasum in longitudine et super i foramina narium ex utraque parte, subtiles tractus circa oculos et tempora inferius.

\* et os et manus (ed. manum) et inferius collum R. — \* secundum ed. R. — \* Verba nasum ... parte omittat R. — \* Sic codices. Ed. G. inde. — \* similiter ed. R. — \* inferius omittuat R., in quibus no ordine, circa tempore et centles.

un peu de cinaltre et de vermillor; faites la couleur qui est appelée rose. Vous en rougirez legerement les deux màchoires, la bouche, le bas du menton, le cou, les rides du front, le front même au-dessus des tempes des deux cotés, le nez dans sa longueur, le dessus des narines des deux cotés, les articulations et les autres membres dans le corps nu.

#### CHAPITRE V.

DE LA PAMINY, PREMIÈRE RAPÈCE

Après cela, mêlez avec la simple couleur de chair de la céruse broyée, et composez la couleur qui est appelée lumière. Vous en éclairerez les sourcils, le nez dans a longueur, le dessus des ouvertures des narines des deux côtés; les traits fins autour des yeux, au-dessous des tempes, au-dessus du menton, et mentum superius, et juxta nares et os ex utraque parte, frontem superius, inter rugas frontis' modice, et collum in medio, et circa nares', ac articulos manuum et pedum exterius et omnem rotunditatem manuum et pedum et brachiorum' in medio.

## CAPUT VI.

#### DE VENEDA<sup>4</sup> IN OCULIS PONENDA.

Deinde commisce' nigrum cum modico albo, qui color vocatur veneda, et inde imple pupillas oculorum. Adde ei' etiam de albo amplius, et imple oculos ex utraque parte [pupillæ]', et album simplex linies inter pupillam et ipsum colorem, et cum aqua lavabis.

\* frontis omittunt R. — \* Sic R. Cateri aures. — 3 Sic C. C. Cateri nihil nisi hace habent : articulos manusm et pedum et bracitiorum. — 4 De colore ven. C. G. Verha in oc. pon. omittunt R. — \* misce R. — 6 eic C. R., cx quo poulo post et addidinus; in ed. R. eogue. — 7 Ex C. R.

près des narines et de la bouche, des deux côtès, la partie supérieure du front, un peu eutre les rides du front, le nilieu du cou, le tour des narines, ainsi que les articulations des mains et des pieds extérieurement, et toute rotondité des mains, des pieds et des bres au milieur.

#### CHAPITRE VI.

DE LA PERIODE A PLACEA DINA LES CEUE

Mèlez du noir avec un peu de blanc; cettecouleur s'appelle veneda. Couvrezen les prunelles des yeux. Ajoutez-yencore du blanc, couvrez les yeux des deux côtés de la prunelle; rous mettrez une couche de blanc simple entre la prunelle et la couleur même, et vous laverez avec de l'eau.

## CAPUT VII.

#### DE DOSCH SECUNDO

Postea accipe posch, de quo supra dictum est, et admisce ci amplius de prasino et rubeo ita, ut umbra sit anterioris coloris, et imple medium spatium inter supercilia et oculos, et sub oculis medium, et juxta nasum, et inter os et mentum, et granos' seu barbulas adolescentum, et' palmas dimidias versus pollicem, et pedes supra minores' articulos, et facies puerorum et mulierum a mento usque ad tempora.

## CAPUT VIII.

#### DE ROSA SECUNDA

Deinde misce cum rosa cenobrium, et linies inde in medio

' granones R. Paulo post C. G. barbulas, cæteri barbillas. — 2 et omittunt R. — 3 et super minutos R. minores omittit C. C.

## CHAPITRE VII.

De posch, spropps arraca.

Prenez du posch dont il a été patie plus haut, mélez-y en plus grande quantité du vert foucé et du rouge, de manière qu'il devienne l'ombre de la couleur précédente, couvrez l'espace intermédiaire des sourcils et des yeux, le dessous des yeux au milieu et pres du mez, ce qui est entre la houche et le menton, le duvet ou la barbe des adolescents: la moitié des paumes de la

main vers le pouce, les pieds au-dessus des petites articulations, les visages d'enfants et de femmes depuis le menton jusqu'aux tempes.

#### CHAPITRE VIII.

DP ROSE, INCOMES ESPECE

Mêlez du cinabre avec du rose, vous en mettrez une couche au milieu de la oris, ita ut anterior superius inferiusque pareat', et fac subtiles tractus super rosam in facie, in collo et fronte, et designabis inde articulos in palmis, et juncturas omnium membrorum et ungulas.

## CAPHT IX.

#### DE LUMINA SECUNDA.

Et si facies tenebrosa 'fuerit ut ei non sufficiat una lumina, adde ei amplius de albo et super priorem linies subtiles tractus per omnia'.

Sic ed. R. et C. C. Ceteri perent, C. R. cum compendio. Paulo post C. C. et in fronte, -- 2 nimis tenefront od. R. tenefrons nimis C. R. -- 3 lumina, videlitet prima antedicta; adde ipsi prima amplius de aldo, et fac secundam luminam et superlinies subtiles tractus per omnia convenientia loca membrorum et nudi corporit. C. R.

bouche de manière que la couleur précédente ressorte au-dessus et au-dessous. Faites des traits fins sur le rose dans la face, au cou et au front; vous en marquerez les articulations dans les paumes et les jointures de tous les membres, ainsi que les ougles.

## CHAPITRE IX.

DE LA BORGOY, SECONDE ENPECE

Si la face est tellement sombre qu'une seule espèce de *lumière* ne lui suffise pas, ajoutez-y plus de blanc, et vous tracerez des traits fins partout sur la première lumière.

## CAPUT X.

#### DE CAPILLIS PURRORUM, ADOLESCENTUM ET JUVENUM.

Post hæc misce' modicum nigri' cum ogra et imple capillos puerorum, et discerne eos cum nigro. Adde amplius nigri cum ogra et imple capillos juvenum, et illumina cum secunda [lumina suprascripta'].

## CAPUT XI.

#### DE BARBIS ADOLESCENTUM.

Misce prasinum et rubeum et si vis rosæ modicum, et imple barbas adolescentum<sup>4</sup>. Misce ogram et nigrum et rubeum, et imple capillos [juvenum<sup>5</sup>] et illumina ogra modico nigro mixta<sup>6</sup>, et ex eadem mixtura fac nigros tractus in barba.

' per omnia addunt ed. G. et R., recte omissum in C. C. et C. L. In titulo R. omittunt adol. et jus. — nigram C. C. — De C. R. In ed. C. et C. C. cum secundo. — 4 juscum R. Totum comma, misses, adolescentum, abest a C. C. — 6 Ex R. Deinde C. R. et postea illumina ex ogra, deinde modico. — 6 misto R. Pergit C. R. dicte misturus ex.

### CHAPITRE X.

CHAPITRE XI.

DAS ORDERED D'ENTANTS. D'ADOLANCESTS UT DE SEURIS ORTS

Mêlez un peu de noir avec de l'ocre, et couvrez-en les cheveux d'enfants en les divisant avec du noir. Ajoutez plus de noir à l'ocre, couvrez-en les cheveux de jeunes gens, puis éclairez avec la seconde espèce de lumière décrite plus haut. Mêlez du vert foncé, du rouge, et si vous voulez, un peu de rose; couvrez-en les barbes d'adolescents. Mêlez de l'o-cre, du noir et du rouge, couvrez-en les cheveux des jeunes gens; éclairez avec de l'ocre mêlée à un peu de noir; et de ce même mélange faites des traits noirs dans la barbe.

## CAPUT XII.

## DE CAPILLIS ET BARBA DECREPITORUM ET SENUM".

Misce modicum nigri cum cerosa, et imple capillos et barbas decrepitorum. Adde eidem colori amplius nigri et modicum rubei, et fac inde tractus, et illuminabis simplici cerosa. Commisce rursum cerosæ' amplius nigri, et imple capillos et barbas senum, et fac tractus ex eodem colore, admixto ei nigro amplius' et modico rubeo, et illumina eo unde decrepitos impleveras. Eo ordine, si vis, adhue nigriores capillos et barbas compone [addendo nigrum ].

<sup>1</sup> et juvenum vitiose C. R., qui recte scripsit in indice capitum. — <sup>3</sup> cerosae omittit C. C. Omnia quæ inter utramque vocem nigri leguntur, omissa in R. — <sup>3</sup> amplius omittant R. — <sup>4</sup> Ex. C. R.

#### CHAPITRE XII.

DES CHEVEUT ST DE LA SAUDE DES HOMMES DÉCRÉSETS

Mèlez un peu de noir avec de la céruse, et couvrez les cheveux et la barbe des hommes décrépits. Ajoutez à la même couleur plus de noir et un peu de rouge, faites-en des traits, et vous éclairerez de simple céruse. Mèlez de

have it is a

nouveau plus de noir à la céruse, couvrez les cheveux et les barbes des vieillards, faites des traits de la même couleur, après y avoir ajouté plus de noir et un peu de rouge; puis céairez avec la couleur dont vous aurez couvert les hommes décrépits. Dans cet ordre, faites encore, si vous voulez, des cheveux et des barbes plus noirs, en ajoutant du noir.

## CAPUT XIII.

DE EXEDRA ET CETERIS COLORIBUS VULTUUM (ET NUDORUM CORPORUM').

Deinde admisce rubeo modicum nigri, qui color vocatur exedra, et fac inde tractus circa pupillas oculorum, et in medio oris, et subtiles tractus inter os et mentum. Post hæc cum simplici rubeo fac supercilia, et subtiles tractus inter oculos et supercilia et oculos inferius, et in plena faci nasum in dextera parte, [si ad dexteram partem respiciens peracta vel figurata sit facies; aut in sinistra, si ad sinistram vertatur f], et supernares ex utraque parte, et os inferius, et circa frontem et maxillas senum interius, et circa digitos manuum et articulos pedum interius, et in conversa facie circa nares in anteriori parte [et foramina narium f]. Supercilia vero senum sive decrepitorum facies cum veneda, unde pupillas implesti\*. Deinde cum simplici nigro juveneda, unde pupillas implesti\*. Deinde cum simplici nigro juveneda, unde pupillas implesti\*. Deinde cum simplici nigro juveneda.

<sup>1</sup> Ex C, R. In ed. G., M. et C. C. ubique legitur exudra, in R. exedra. — <sup>2</sup> in addunt R. — <sup>3</sup> plana × C. R. — <sup>4</sup> Ex C. R. — <sup>5</sup> Ex C. R. — <sup>6</sup> implecte C. C.

#### CHAPITRE XIII.

DE L'écrebre ET DES AUTRES COULEVAS DES VESAGES ET DES CORPS SUS.

Mêlez au rouge un peu de noir; cette couleur s'appelle czedra: fiaitesem des truits autour des prunelles des yeux et au milieu de la bouche, et des traits délicats entre la bouche et le menton. Après cela, avec du rouge simple, faites les sourcils et des traits fins entre les yeux et les yeux ét la partie inférieure; dans un portrait de face le nez du côté droit, si le personnage, achevé ou ébauché, regarde

- - los 1 120mg gol 1 - 1 -

de ce côté; ou bien du côté gauche, s'il est tourné vers la gauche; le dessus des narines des deux côtés, la partie inférieure de la bouche, le tour du froit de des machoires des vieillards intérieurement; enfin le tour intérieur des doigts des mains et des articulations des pieds : dans un profil, le tour des narines à la partie qui est en vue, etce souvertures des narines. Quant aux sourcils des vieillards ou des hommes décrépits, vous les ferez avec la veneda dont vous avez couvert les pranelles. Vous ferez ensuite avec du noir simple les sourcils des jeuisegns, de

venum supercilia facies, ita ut superius aliquantulum rubei appareat, et oculos superius [in palpebris'] et foramina narium, et os ex' utraque parte, et circa auriculas, manus' et digitos exterius, et articulos et cæteros corporis tractus. Omnes vero tractus circa nuda corpora fac cum' rubeo, et ungues designabis

## CAPUT XIV. (1

#### DE MIXTURA DIVERSORUM COLORUM IN VESTIMENTIS IMAGINUM QUÆ FIUNT IN PERGAMENO'.

Misce menesch eum folio sive cum nigro, et modico rubeo, et imple vestimentum. Admisce etiam modicum nigri et fac tractus [rugarum et plicationum vestimentis]. Deinde misce lazur ucum nodico menesch, sive cum folio, sive cum eodem colore unde implesti, et illumina primum, et cum puro lazur illumina

• Ex C. R. — • Sic codices. In ed. G. ex omissum. — 3 articulus manus R. — 4 corpora sient in R. — 5 Sic R. In C. G. de mixtura..., cotteris vandisi. In ed. G. et M. de mixtura vestimentorum in la-upari. — 6 Sic R. ubique. C. C. hoe loco meseno, in cateris menses, ut ed. G. — 7 Sic codices. Ed. G. modicum. — 7 postes addit C. R. — 9 Ex C. R. — 1 wniscentur R.

manière à laisser voir un peu de rouge au-dessus; les yeux à la partie supérieure dans les paupières, l'ouverture des natines, la bouche des deux côtés, le tour des oreilles, des mains et des doigts à l'extérieur, les articulations et les autres lignes du corps. Pour ce qui est des traits autour des corps nus, faites-les tous avec du rouge; vous indiquerez les ougles avec du rose mis en dehors.

#### CHAPITRE XIV.

DE MÉLANCE DES DIFFÉRENTES COULDESS BASE LES DASFRAIRS

Mêles du menesch avec du folium ou du noir et un peu de rouge, et courrez la draperie. Ajoutez un peu de noir, et faites les traits des plis et des ondulations de la draperie. Mêlez de l'azur avec un peu de menesch, ou du folium, ou bien la couleur dont vous avez fait le fond; éclairez une première fois, et avec de l'azur sans mélange, éclairez

Trov. Man. 36 Book of the



superius. Post hæc misce parum albi cum 'lazur et fac subtiles et raros tractus.\(^5\) Imple vestimentum cum rubeo, et si 'rubeum pallidum sit, adde modicum nigri. Inde misce amplins nigri cum codem, et fac tractus. Deinde misce modicum rubei eum 'cenobrio et illumina superius.\(^5\) Imple vestimentum cum cenobrio, et illumina superius.\(^5\) Imple vestimentum cum cenobrio, et misce eum eodem modicum rubei \(^5\), et fac tractus. Deinde misce primum 'modicum menesch \(^7\) cum cenobrio, et illumina primum. Post hæc illumina eum simplici minio. Ad extremum misce modicum nigri cum rubeo, et fac exteriorem umbram.\(^5\)Misce purum viride cum ogra, ita ut de ogra plus sit, et imple vestimentum. Adde eidem 'colori modicum de succo et parum rubei, et fac tractus. Misce eidem colori unde implesti album, et illumina primum. Adde plus albi, et illumina exterius. Misce etiam cum superiori umbra [de qua fecisti tractus\(^9\)] plus

• et C. C. ... • nt R. ... · 3 colore addit ed. G., omissum in codicibus. · - 4 sup. additum ex C. C., omissum in creteris. Quae inter duas voces creabrio leguntur, omissa in C. R., que inter duas voces ciliumina, omissa in cd. R. · - 5 codem de rubeo R. · - 6 misec pr. omitti C. C. · - 7 Sic R. Sed C. C. et et. G. modicum minit. · - 8 deinde C. R. · - 9 Ex C. R.

par dessus. Mèlez un peu de blanc avec l'azur, et faites des traits fins et peu nombreux. Couvrez la draperie avec du rouge; s'il est pâle, ajoutez une petite dose de noir; puis une plus forte avec la même couleur, et faites des traits. Mèlez un peu de rouge avec du cinabre, et éclairez par-dessus une première fois. Ajoutez un peu de vernillon au cinabre, et éclairez par-dessus. Couvrez la draperie avec du cinabre, nellez á cette même couleur une petite quantité de rouge, et faites des traits. Ensuite mêlez d'abord une petite quantité de rouge, et faites des traits. Ensuite mêlez d'abord une petite quantité de

mensech avee du cinalne, éclaires une première fois; et après cela avec du veruillon pur. Enfin mélez un peu de noir avec du rouge, et faites l'ombre extérieure. Mélez du vert pur avec de l'ocre de façon qu'il y ait plus d'ocre, et couvez la draperie. Ajoutez à la même couleur un peu de succus et un peu de rouge, et faites des truits; mélez du blanc à la couleur du fond, et éclairez une première fois. Ajoutez plus de blanc, et éclairez extérieurement. Mêlez aussi avec l'ombre dont vous avez précédemment fait des traits plus de succi et rubei et parum viridis, et fac umbram exteriorem. Misce succum folii cum cerosa, et imple vestimentum. Adde folii plus, et fac tractus. Adde plus cerosæ, et illumina '. Post hæc cum simplici cerosa'. Ad extremum modicum folii triti et modicum cenobrii misce cum' priore umbra, et fac exteriorem. Et eodem colore imple aliud vestimentum. Adde ei ' plus folii et cenobrii, et fac tractus. Adde eidem únde implesti, cerosam et modicum cenobrii, et illumina prinum. Adde plus cerosæ, et illumina superius. Ad extremum misce modicum rubei cum priori umbra, et fac exteriorem. Ex hac mixtura facies ' tria genera vestimentorum, unum purpureum, aliud violaticum, tertium candidum. Misce viride cum succo, et fact tractus. Adde etiam modicum migri, et fac exteriorem' umbram. Adde cum impletione plus viridis et illumina prinum. Cum puro viridi illumina exterius, et si opus

Verba Adde folii ... illumina omitit ed. R., endem verba et sequentia usque ad Adde ei plus, omitit C. R. — 1 vel folio umbram exteriorem addit ed. R. — 1 in ed. R. — 4 cidem C. C. Verba inter præcedens et sequens exteriorem omissa in ed. R. — 5 facias C. C. — 6 exteriorem omitiunt R. Sequentia usque ad alternum Adde cun impletione absunt a C. R.

succus et de rouge, et un peu de vert, et faites l'ombre extérieure; mêlez du suc de foltum avec de la céruse, et couvrez la draperie. Ajoutez, plus de foltum et faites de straits; ajoutez plus de céruse, et éclairez : employez après cela de la céruse pure. Enfin mèlez un peu de foltum broyé et un peu de cinabre avec la preutière ombre, et faites l'ombre extérieure. Avec la même couleur couvrez une autre draperie. et faites des traits. Ajoutez à la même couleur que vous avez employée de la ceruse et un peu de cinabre, et faites des traits. Ajoutez à la même couleur que vous avez employée de la ceruse et un peu de cinabre, et échierez.

une première fois; ajoutez plus de ciruse, et éclairez par-dessus. Enfin mèlez une petite quantité de rouge avec la première ombre, et faites l'ombre extérieure. De ce melange vous ferez trois espèces de draperies, la première pourpre, la seconde violette, la troisième blanche. Mèlez du vert avec du succus, ajoutez un peu d'ocre, et couvez la draperie. Ajoutez plus de succus, et faites des traits. Ajoutez aussi une petite quantité de noir, et faites l'ombre extérieure; ajoutez avec la couleur du fond plus de vert, et éclairez une première fois éclaires extérieure rez une première fois éclaires extérieusit, adde ei modicum albi. Misce modicum cenobrii cum auripigmento, et imple vestimentum. Adde parum rubei, et fac tractus. Cum simplici rubeo umbram exteriorem. Adde cum impletione plus auripigmenti, et illumina primum. Cum simplici auripigmento illumina exterius. Usus. hujus vestimenti non est in muro. Misce auripigmentum cum indico, sive 'cum menesch, sive cum succo sambuci, et imple vestimentum. Adde amplius de succo, sive menesch, sive' de indico, et fac tractus. Adde modicum nigri, et fac umbram exteriorem. Deinde plus auripigmenti cum impletione, et illumina primum. Cum simplici auripigmento illumina superius. Auripigmentum et quicquid ex eo temperatur, nullam vim habet in miro'. Misce menesch cum folio, et imple vestimentum. Adde folii plus, et fac tractus. Adde etiam parum nigri, et fac exteriorem umbram. Cum simplici menesch illumina primum. Adde parum albi, et illumina superius.

<sup>1</sup> non fieri potest C. R. Qui deinde auripigmentum quod in ipso est misce cum ind. Pro quo postremo vocabulo ed. R. modico. — <sup>2</sup> Siev vis et deinde si vis C. R. — <sup>3</sup> plus R. — <sup>4</sup> Sie codires. In ed. G. deest siev. — <sup>5</sup> quiequid ex es ottom operatur, non valet R.

rement avec du vert pur : ajoutez-y, si besoin est, un peu de blanc. Mèlez un peu de cinabre avec de l'orpiment, et couvrez la draperie. Ajoutez une peut quantité de rouge, et faites des truits; avec du rouge simple faites l'ombre extérieure. Ajoutez à la couleur du fond plus d'orpiment, et éclairez une première fois; éclairez extérieurement avec de l'orpiment sans melange. Cette draperie ne s'emploie pas sur un mur. Mèlez de l'orpiment avec de l'indigo, ou du menesch ou du jes es sureau, et couvrez la draperie. Ajoutez en plus grande quantité ou du jusé eurreau, ou

dumensch, ou de l'indigo, et faites des traits; ajoutez un peu de noir, et faites l'ombre extérieure. Mèlez plus d'orpiment à la couleur du fond, et éclairez une première fois; avec de l'orpiment sans mélange éclairez par-dessus. L'orpiment et tout ce qui a cette substance pour base ne tiennent pas sur un mur. Mèlez du menesch avec du folium, et couvrez la d'apperie; ajoutez plus de folium, et faites des traits; ajoutez aussi un peu de noir, et faites l'ombre extérieure. Avec du menesch simple éclairez une première fois; ajoutez uu peu de blauc, et éclairez par-dessus. § Misce ogram cum nigro, et imple vestimentum. Adde nigri plus, et fac tractus. Adde etiam plus, et fac umbram exteriorem. Adde ogræ plus cum impletione, et illumina primum. Adde etiam plus', et illumina superius. Cum ogra et rubeo fac similiter. Misce album et viride, et imple vestimentum. Cum simplici viridi fac tractus. Adde parum succi, et fac umbram exteriorem. Adde plus albi cum impletione, et illumina primum. Cum simplici albo illumina superius. § Misce modicum nigri et parum rubei' cum albo, et imple vestimentum. Adde plus rubei et parum nigri, et fac tractus. Adde etiam amplius nigri et rubei, et fac umbram exteriorem. Adde etiam amplius nigri et rubei, et fac umbram exteriorem. Adde cum impletione plus albi, et illumina primum. Cum simplici albo, illumina superius'. Misce menesch cum albo ordine quo supra'. Misce similiter nigrum cum albo. Eodem modo misce ogram cum albo, et in umbra ejus adde modicum rubei.

\*\* Cum impl... plus omissa in C. C. — \*\* et parum rubei omittunt R., sed C. R. deinde cum albo et rubeo. —  $\frac{1}{2}$  exterius C. C. —  $\frac{4}{2}$  albo et indico quo superius R.

Mélez de l'ocre avec du noir, et couvez la draperie; ajoutez plus de noir, et faites des traits; ajoutez-en encore, et faites l'ombre extérieure; ajoutez-bus d'ocre avec la couleur du fond, et éclairez une première fois; ajoutez-en davantage, et éclairez par-dessus; faites de même avec de l'ocre et du rouge. Mélez du blanc et du vert, et couvrez la draperie; avec du vert sans mélange, faites des traits; ajoutez un peu de auceux, et faites l'ombre extérieure; ajoutez plus de blanc au mélange du fond, et éclairez une première fois; avec du blanc au mélange du rond, et éclairez une première fois ; avec du blanc au mélange du rond, et éclairez une première fois ; avec du blanc pur éclairez par-dessus.

Mélez un peu de noir et de rouge avec du blanc, et couvrez la draperie. Ajoutez plus de rouge et un peu de noir, et faites des traits. Ajoutez encore plus de noir et de rouge, et faites l'ombre extérieure. Ajoutez à la couleur du fond plus de blanc, et éclairez une première fois. Avec du blanc pur, éclairez par-dessus. Mélez du menacch avec du blanc dans la même proportion que ci-dessus; mélez pareillement du noir avec du blanc; mélez de la même manière de l'orea avec du blanc; et dans l'ombre de cette couleur ajoutez un peu de rouge.

## CAPUT XV.

#### DE MIXTURA VESTIMENTORUM' IN MURO.

In muro vero imple vestimentum cum ogra, addito ei modico calcis, propter fulgorem, et fac umbras' ejus sive cum simplici rubro, sive cum prasino, vel ex posch, qui fiat ex ipsa ogra' et viridi. Membrana in muro miscetur ex ogra et cenobrio et calce, et posch ejus et rosa' et lumina fiant ut supra. Cum imagines vel aliarum rerum effigies pertrahuntur' in muro sicco, statim aspergatur aqua, tam diu donec omnino madidus sit. Et in eodem humore' liniantur omues colores, qui supponendi's sunt, qui omues calce misccantur, et cum ipso muro siccentur ut hæreaut. In campo sub lazur et viridi, ponatur color, qui dicitur veneda, mixtus ex nigro et calce, super quem, cum siccus fuerit, ponatur in suo loco lazur tenuis cum ovi mediolo' abum-

\* colorum R. in indice capitum; in rubrica, quomodo iniquatur in muro. --> tractut R. Deinde rubro et C. --> 3 fit ex ogra R. ---4 ejus et rosa comissi in R. --> protrahuntur C. C. et R. ----6 hunore comitum R. --> superponendi R. --> mediode et paulo post mixtee G. R.

#### CHAPITRE XV.

Sur un mur, couvrez la draperie avec de l'ocre, après y avoir ajouté un peu de chaux, à cause de l'éclar, et faites-en les ombres soit avec du rouge pur, soit avec du vert foncé, soit avec du possé qui doit se faire avec l'ocre même et du vert. La couleur de chair sur un mur se compose d'ocre, de cinabre et de chaux. Le posch, le rose et la lumière doivent être préparés ici come plus haut. Lorsque l'on déssine des

images ou des figures d'autres objes sur un mur sec, il faut d'abord l'arroser d'eau jusqu'à ce qu'il soit complitement humide. C'est dans cet état d'humidité que se donnent toutes les couches qu'il doit recevoir: que toutes soient mélangées de chaux et sèchent avec le mur même, afin qu'elles adhérent. Dans le champ, sous l'azur et le vert, on posera la couleur dite venada, mêtée de noir et de chaux. Sur cette couleur, quand elle est séche, placez en son lieu une légère couche d'azur danter aqua mixto temperatus, et super hunc iterum spissior propter decorem. Viride quoque misceatur cum succo et nigro.

### CAPUT XVI.

#### DE TRACTU QUI IMITATUR SPECIEM PLUVIALIS ARCUSI.

Tractus qui imitatur speciem pluvialis arcus conjungitur diversis' coloribus, videlicet cenobrio et viridi; item cenobrio et menesch; item viridi et ogra; item viridi et folio; item folio et ogra; item menesch' et ogra; item cenobrio et folio; qui hoc modo componuntur. Fiunt duo tractus æqua latitudine; unus ex rubeo, calce mixto, in muro, sub cenobrio, ita ut vix quarta pars sit rubei'; in laqueari vero ipsum cenobrium similiter cum

<sup>1</sup> R. in rubrico De areu pluviali et quomodo pingendo debenus eum imitari; in indice C. R. de specie areus piaviali et quom, etc., ed. R. ut supra. — <sup>3</sup> multi R. Paulo ante pluralem habet C. C., imitantur... conjunguatur. — <sup>3</sup> Verba inter hoc menesch et pracedens omissa in ed. R. — <sup>4</sup> Verba in muro ... rubei omissa in R.

grande quantité d'eau; puis sur cette couche une seconde plus épaisse, pour le rendre plus brillant : mêlez-y aussi du vert avec du succus et du noir.

#### CHAPITRE XVI.

DE TAKET OUT ABBRODULT L'IMAGE DE L'ARC-RE-CIRL

Le trait qui reproduit l'image de l'arc-en-ciel se forme par la réunion de diverses couleurs, savoir : du cinabre et du vert; item du cinabre et du menesch; item du vert et de l'ocre; item du vert et du folium; item du folium et de l'ocre; item du menesch et de l'ocre; item du cinabre et du foium: ces couleurs se composent de la manière suivante. On fait deux traits d'égale largeur, l'un de rouge mêlé de chaux, sur un mur, sous le cinabre, de manière qu'il y ait à peine la quatrième partie de rouge : mais sur un plasond,

4.

creta mixtum. Alter vero viridis pari modo mixtus absque succo, et inter eos fiat albus tractus. Deinde misce ex cenobrio et albo quot colores volueris, ita ut primus sit modicum cenobrii, secundus plus, tertius amplius, quartus adhue plus, donce pervenias ad simplex cenobrium. Deindeadmisce' eiden modicum rubeum'. Deinde simplex rubeum. Post hæc rubeum nigro misce'. Ad ultinum nigrum. Simili modo commisce colores ex 'viridi et albo, donce pervenias ad simplex viride. Deinde admisce ei modicum succum'. Commisce iterum, et adde plus succi. Post hæc misce' modicum nigri; 'deinde plus; ad ultimum simplex nigrum. Unibras vero in' ogra facies cum rubeo; ad ultimum addito nigro. Umbras menesch cum folio; ad ultimum addito nigro. Umbras folii cum rubeo, addito ad ultimum nigro. Qui colores ita ponendi sunt, ut ex medio pallidiores tractus' procedant, et ita ascendant usque ad exterius nigrum. Horum

<sup>1</sup> admisee additum ex C. L. et C. C. — <sup>2</sup> rubei R. — <sup>3</sup> misto C. R. misto, Misee C. C. — <sup>4</sup> de C. C. — <sup>3</sup> succi G. C. Præcedens ei omittunt R. — <sup>6</sup> appone C. C. — <sup>7</sup> ex C. R. Ed. R. ubique umbram. — <sup>3</sup> tractus omittunt R.

ce cinabre sera semblablement melé avec de la craie: le second trait sera vert melangé de même sans succus; on fera entre les deux un trait blanc. Composez de cinabre et de blanc autant de couleurs que vous voudres, de façon que, dans la première il y ait un peu de cinabre, plus dans la secoude, davantage dans la quatriéme, jusqu'à ce que vous arriviez au cinabre pur. Mèlez à ce cinabre une petite quantité de rouge; ensuite du rouge pur; après cela mêlez le rouge avec du noir; pen dernier lite employez du noir. De

la même manière meilangez les couleurs de vert et de blanc, jusqu'à ce que vous arriviez au vert pur. Ensuite mêlez-y un peu de neccus. Mélangez de nouveau et ajoutez plus de neccus. Mêlez un peu de noir, puis davantage, enfin du noir pur. Pour les ombres, vous les ferez sur l'ocre avec du rouge, ajoutant du noir à la fin ; sur le menesch avec du foltum, ajoutant du noir à la fin; sur le foltum avec du rouge, ajoutant du noir à la fin. Ces couleurs doivent être distribuées de façon que les traits les plus pâles partent du milieu, et aillent ains en graduant jusqu'àn

tractuum nunquam plus quam duodecim esse possunt in utroque' colore. Et si tot volueris, sic tempera mixturas, ut simplex in octavo' loco ponas. Si volueris novem, in sexto loco simplex pone. Si volueris octo vel septem, in quinto loco simplex pone3. Si volueris sex, in quarto. Si quinque, in tertio. Si quatuor vel tres, non interponas 4 eis simplex, sed eum, qui ante simplicem poni deberet, habeas pro simplici, et eidem admisce umbram usque ad alterius' nigrum. Hoc opere fiunt throni rotundi et quadranguli, et tractus circa limbos6, et arborum stipites cum ramis, et columnæ, et turres rotundæ, et sedilia et quicquid rotundum apparere velis. Fiunt etiam arcus super columnas in domibus eodem opere; sed uno colore, ita ut interius album sit et exterius nigrum. Turres rotundæ fiunt cum ogra, ita ut in medio sit albus tractus, et ex utraque parte procedat ogra omnino pallida et paulatim trahens croceum colorem usque antepenultimum 7 tractum, cum quo misceatur mo-

<sup>1</sup> nigro ed. R. — <sup>2</sup> VII<sup>o</sup> C. C., qui omitti ponas. R. ponatur. — <sup>3</sup> Verba decem Si ... pone omittunt R. — <sup>4</sup> interpone C. C. — <sup>5</sup> exterius C. C. — <sup>6</sup> Sic codices. Ed. G. lumbos. — <sup>7</sup> penaliamum ed. R. ad penaliamum C.

noir extérieur. Il ne peut jamais y avoir plus de douze de ces traits dans chaque couleur; et si vous en voulez ce nombre, disposez les nuances de manière à placer au luitimen rang la couleur simple; si vous en voulez neuf, au sixième; au cinquième, si vous en voulez huit ou sept; au quatrième, si vous en voulez six; si c'est cinq, au troisième; si c'est quatre ou trois, n'y mettez rien de simple; mais regardez comme simple ce qui devait être appliqué d'abord, en y mélant de l'ombre jusqu'à l'autre noir. Ainsi se font les trônes ronds et carrés, les traits autour des bordures.

les tiges d'arbres avec les ranueau, les colonnes, les tours circulaires, les siéges et tout ce à quoi vous désirez donner une apparence de rondeur. On fait encore de même les arcs au-clessus des colonnes dans les maisons, mais d'une seule couleur, pour que la partie intérieure soit blanche et la partie extérieure noire. Les tours se font avec de l'Orce, de telle sorte qu'a un tilleu soit un trait blauc, et que de chaque colé se déploie une ocre tout à fait pâle, prenant peu à peu la couleur jaune-safran, jusqu'à l'antiépénultième trait, au-quel on mèller un peu de rouge; en-

dicum rubeum'; deinde modice amplius, sic tamen ut uec simplex ogra uec simplex rubeum appareat. Eodem modo et eadem mixtura fiunt turres et columnae ex nigro et albo'. Stipites arborum commiscentur' ex viridi et ogra, addito modico nigro et succo. Quo colore pinguntur etiam' terra et montes. Fiunt etiam terra et montes ex viridi et albo sine succo, ita ut interius sit pallidum, et exterius trabat umbras mixtas cum modico nigro. Omnes colores, qui aliis supponuntur' in muro, calce misceantur propter firmitatem'. Sub lazur et sub menesch et sub viridi ponatur veneda; sub cenobrio rubeum; sub ogra et folio idem colores calce' mixti.

\* rubei R. ... 2 albo et nigro R. ... 3 misceantur R. ... 4 etiam pinguntur R. pingitur etiam G. G. ed ed. G. In G. C. sequentia verha et montes. Fiunt etiam terra et montes delevil librarius. ... 5 superponunur ed. R. ... 6 fortifulium R. p. 2 cafec ontitutu R.

suite un peu plus, de manière cependant que ni l'ocre, ni le rouge ne se montrent purs. On fait de la même manière et avec le même mélange de noir et de blanc les tours et les colonnes. Les tiges d'arbres se composent de vert et d'ocre, en y ajoutant un peu de noir et de succeus. On peint encore avec cette couleur la terre et les montagnes. On les fait aussi de vert et de blanc sans succeus, de facon que l'intérieur en soit pâle, et que l'extérieur porte des ombres mélèes d'une peitre quantité de noir. Toutes les couleurs qui en supportent d'autres sur un mur doivent être mélangées de chaux pour plus de solidité. Sous l'azur, sous le menesch, et sous le vert, mettez de la veneda; sous le crabre, di ranbre, du rouge; sous Tocre et le folium, les mêmes couleurs mêlées de chaux.

#### CAPUT XVII.

#### DE TABULIS ALTARIUM ET OSTIORUM, ET DE GLUTINE CASEI'.

Tabulæ altarium sive ostiorum [sic componuntur':] primum particulatim diligenter conjungantur [asseres'] junctorio' instrumento, quo utuntur doliarii' sive coxinarii'. Deinde componantur glutine casei, quod hoc modo fit. Gaseus mollis [de vacca'] minutatim incidatur et aqua calida in mortario' cum pila tamdiu lavetur, donec aqua multotiens infusa pura inde excat. Deinde idem caseus attenuatus' manu mittatur in frigidam aquam donec indurescat. Post hace teratur minutissime super ligneam tabulam æqualem cum altero ligno, sicque rursum mittatur in mortarium'' et cum pila diligenter tundatur addita aqua cum viva calce mixta, donec sic spissum fiat, ut sunt feces''. Hoc glu-

Quomodo ostia et tabula pingantus, et de oleo lini C. R. in indice capitum, que in ed. Rr. ad vequens caput referenturs, pranisas ; Quomodo abulat adarium vie ortia praparentar ad pingendum in rubrea, re tab. et al. et al.

#### CHAPITRE XVII.

DE PROMES, NY DE COLLE

Les tables d'autels ou de portes se fabriquent ainsi. On joint d'abord des planches avec soin, pièce à pièce, et à l'aide de l'instrument à joindre dont se servent les tonneliers ou les menuisiers. Il faut les assujettir au moyen de la colle de fromage qui se fait de cette manière. On coupe très-menu du fromage de vache mou, on le lave à l'eau chaude dans un mortier avec un pilon, jusqu'à ce que l'eau qu'on y verse à plusieurs reprises en sorte pure. On met ensuite ce mème fromage, comprine à la main, dans de l'eau froide jusqu'à ce qu'il se durcisse. On le broie bien menu sur une table de bois uni, avec un autre morceau de bois. Dans est état on doit le remettre dans le mortier pour l'y broyer soignousement avec le pilon, après avoir ajouté de l'eau mêtée avec de la chaux vive, jusqu'à ce qu'il devienne énais, comme du marc. Les tatine tabulæ compaginatæ, postquam siccantur, ita sibi inhærent', ut nec humore nec calore disjungi possint. Postmodum æquari debent planatorio ferro', quod curvum et interius acutum habet duo manubria, ut ex' utraque manu trahatur, unde raduntur tabulæ, ostia, et scuta, donec omnino fiant plana. Inde cooperiantur corio crudo equi, sive asini, sive bovis', quod aqua madefactum, mox ut pili erasi 'fuerint, aqua aliquantum' extorqueatur, et ita humidum cum glutine casei superponatur'.

### CAPUT XVIII. 133

### DE GLUTINE CORII ET CORNUUM CERVI\*.

Quo diligenter exsiccato, [fiat aliud gluten isto modo<sup>9</sup>]: tolle incisuras ejusdem corii similiter exsiccatas et particulatim incide

\* compaginata et strictorio juncta siccentur ita at sibi inharcant C. R. sibi trahent C. C. — \* ferreo C. R. — \* se omittuat R. — \* sire boris omitti C. C. — \* rasi R. — \* dajquantulua R. — \* supponatur R. Paulo ante C. R. cum dicto glutino. — \* Hunc titulum addidimus ex C. C. — 9 E. C. R.

bles asemblées au moyen de cette colle, quand elles sont sèches, adhèrent si solidement qu'elles ne peuvent être disjointes, ni par l'humidité ni par la chaleur. Il faut ensuite les aplanir avec un fer destiné à cet usage. Ce fer, courbe et tranchant à la partie intérieure, a deux manches, afin qu'il puisse tre tiré à deux mains. Il sert à raboter les tables, les portes et les écus, jusqu'à ce que ces objets deviennent parfaitement mis. Il faut ensuite les couvirir de cuir non encore tanné de cheval, d'âne ou de bœuf. Après l'avoir mouillé et en avoir râclé les poils, on en exprimera un peu l'eau : dans cet état d'humidité, on l'appliquera avec la colle de fromage.

#### CHAPITRE XVIII.

DE SA COLLE DE PEAU EY DE CORVES DE CELP

Après l'avoir soigneusement desséché, faites d'autre colle de cette manière. Prenez des rognures de ce même cuir pareillement desséchées, taillez-

Combinion of the ne de des o

[et sunt etiam bome incisure aliorum pergamenorum 1], et accipiens cornua cervi minutatim confracta malleo ferrarii [vel rasuram aut limaturam ipsorum 1] super incudem, compone in ollam novam, donce sit dimidia, et imple eam aqua, sicque adhibe ignem donce excoquatur tertia pars ejusdem aquae, sic tamen ut non bulliat 1; et ita probabis : fac digitos tuos humidos eadem aqua, et cum refrigerati fuerint 1, si sibi adhærent, bonum est gluten; sin autem, tamdiu coque donce sibi adhæreant. Deinde effunde ipsum gluten in vas mundum, et rursum 1 imple ollam aqua, et coque sicut prius, sicque facias usque quater.

<sup>6</sup> Ex C. R. — <sup>3</sup> Ex C. R., qui ita pergit : et super casdem incinuras compone et mitte in ollom. — <sup>3</sup> ut non bullat scripsimus ex C. L. et C. C. In ed. G. ut conbulliat. Ed. R. et combullat. Plane aliter C. R. extria pars ipsiza aque minuetur, et cum bulliat, hoc modo probabis, quando scire volueris, si sais sit cocta: fac. — <sup>4</sup> refrigerata fueir ed. R. Deinde adherveant C. R. — <sup>5</sup> rurum omittunt R.

les en petits morceaux; les rognures d'autre parchemin sout également bonnes. Prenez des cornes de cerf, broyées menu avec un marteau de forgeron sur une enclume, ou de la raclure, ou de la limaille de ces cornes. Mettez dans une marmite neuve, jusqu'à ce qu'elle soit à molté pleine; rempitsez-la d'eau, et chauffez, jusqu'à ce que l'eau soit réduite d'un tiers, sans

toutefois faire bouillir. Vous l'éprouverce ainsi : trempez vos doigts dans cette eau; si, lorsqu'ils seront refroidis, ils adhièrent entre eux, la colle est bonne; sinon, faites cuire jusqu'à ce qu'ils adhièrent. Versez cette colle dans un vase propre; remplissez une seconde fois la marmite d'eau, faites cuire comme en premier lieu, et cela jusqu'à quatre fois.

### CAPUT XIX. /X

#### DE ALBATURA GYPSI SUPER CORIUM ET LIGNUM'.

Posthæc tolle gypsum more calcis combustum, sive cretam, qua pelles dealbantur, et tere diligenter super lapidem cum aqua: deinde mitte in vas testeum², et infundens gluten corii, pone super carbones, ut gluten liquefiat, sicque linies cum pincello super ipsum corium tenuissime; ac deinde, cum siccum fuerit, aliquantulum linies spissius¹; et si opus fuerit, linies tertio. Cumque omnino siccum fuerit, [deinde radendo cum ferro adæqua, postea¹] tolle herbam, quæ vocatur¹ asperella, quæ crescit in similitudinem junci et est nodosa; quam cum in æstate collegeris, siccabis in sole, et ex ca⁴ fricabis ipsam² dealbaturam, donec omnino plana et lucida fiat¹. [Si vero defuerit corium ad cooperiendum tabulas, eodem modo et eodem

+

<sup>8</sup> Hunc titulum addidinus ex C. C. — <sup>3</sup> testum C. C. terreum C. R. qui pergit et infundes deinde gl. cor. et pone, — <sup>3</sup> fuerit, linies secundo ut sit aliquantulum spissus C. R. Verba aliquantulum unqua ad equenas tolle omissa in C. C. — <sup>4</sup> Ex C. R. — <sup>5</sup> Sic codices. Ed. G. appellatur. — <sup>6</sup> et exinde ed. R. et jusa C. R. — <sup>5</sup> yira C. R. — <sup>5</sup>

#### CHAPITRE XIX.

DU BLANCHMENT AN PLÀTAU FOR CUIA MY PCR BOLS.

Prenez du plâtre brûlé comme de la chaux, ou de la craie avec laquelle on blanchit les peaux; broyre: soigneusement sur une pierre avec de l'eau. Mettez dans un vase de terre-cuite, puis y versant la colle de peau, placez-la sur des charbons pour qu'elle devienne liquide; dans cet état, vous en donnerez avec le pinceau une couche trèslègère au cuir. Lorsqu'il sera sec, vous en donnerez une autre un peu plus depaisse, et une troisième au besoin. Quand il sera parfaitement see, polissez en raclant avec un fer; prenez ensuite de l'Înerhe appelée prêle, qui croît en forme de jonc et est noueuse. Chée au soleil. Vous en frotterez l'objet hlanchi jusqu'à ce qu'il devienne parfaitement uni et brillant. Si vous n'avez pas de cuir pour couvrir les tables, couvrez-les de la même manière avec une toile de li nou de chauvre neuve

12 Car. nan, " de parlane Vicarlan.

glutine cooperiantur cum panno mediocri novo lini vel canabi'.]

### CAPUT XX. / X/

#### DE RUBRICANDIS ONTIIS ET DE OLEO LINIA.

Si autem volueris ostia rubricare [aut alio colore colorare], tolle oleum lini, quod hoc modo compones. Accipe semen lini, et exsicca illud in <u>sartagine</u> super ignem sine aqua. Deinde mitte în mortarium, et contunde illud pila donec tenuissimus pulvis fiat, rursumque mittens illud in sartaginem et infundens modicum aquæ, sic calefacies fortiter. Postca involve illud in pannum novum, et pone in <u>pressatorium</u>, in quo solet oleum olivæ, vel nucum, vel papaveris exprimi, ut eodem

7

<sup>1</sup> Ex. C. R. — <sup>3</sup> Vide notam ad titulum capitis xvit, C. R. in rubrica, Quomodo ostia pingantur excessional code temperatur. <sup>3</sup> Ex. C. R. — <sup>4</sup> patella C. R. — <sup>5</sup> minutissionus G. R. — <sup>6</sup> patellam C. R. — <sup>7</sup> prellatorium G. G. — <sup>8</sup> et R.

de force moyenne, et en employant la même colle.

#### CHAPITRE XX.

DE LA MANTÈRE DE PRINCIE LES PORTES EN ESCON ET DE L'AFFILI DE LIN.

Si vous voulez peindre des portes en rouge, ou leur donner une autre couleur, employez de l'huile de lin que vous ferez ainsi. Prenez de la graine de lin que vous sécherez dans une poêle, sur le feu, sans eu; metze-la dans un moriter, et triturez-la avec le pilon en poudre très-fine; puis, la remettant dans la poêle et y versant un peu d'eu, vous ferez ainsi chauffer fortement. Après cela, enveloppez-la dans un linge neuf; placez-la dans un pressoir où l'on extrait habituellement l'huile d'olive, de noix ou de pavot; etxprimez de la même manière l'huile etxprimez de la même manière l'huile

5

En. non . - To willow equested a startagests

modo etiam istud' exprimatur'. Cum hoc oleo tere minium sive cenobrium [aut quem alium colorem vis'] super lapidem sine aqua, et cum' pincello linies super ostia, vel tabulas, quas rubricare' volueris, et ad solem siccabis. Deinde iterum linies, et rursum siccabis'. Ad ultimum vero superlinies ei gluten quod vernition dicitur, quodque hoc modo conficitur'.

## CAPUT XXI.

#### DE GLUTINE VERNITIONS.

Pone oleum lini in ollam novam parvulam, et adde gummi [Arabici\*] quod vocatur fornis, minutissime tritum, quod habet "speciem lucidissimi thuris, sed cum frangitur fulgorem clariorem" reddit. Quod cum super carbones posueris", coque diligenter sic ut non "bulliat, donec tertia pars consumatur, et

re illud C. C., M., R. — re existe oleum fini shdii C. R. — ³ Ex. C. R. — 4 ex prius ac cum C. R. — °colourur C. R. — 6 Hex verba Derica — siceasis insultant R. Caput its finitur in C. R. ; Petalour cocloribus ipso oleo temperatis adhac pingas imagine et alia que volouris, et adhac ad soleo siceasis, — 7 Hex verba, de M. ... confeirus, additimus ex C. C., in certei munhus omissa. → D y re-tractique diditimus ex C. C., — 10 exterio munhus omissa. → D y re-tractique quibus addi C. R., quomodo fit. → P. E. C. R. — 10 habrat C. R. — 10 exterior continuat R. — 11 abrate apan addit C. R. — 21 Anno munitit C. C. In C. R. Judities ex set chance.

de lin. Avec celle-ci, broyez du vermillon ou du cinabre, ou telle autre couleur que vous voudrez, sur une pierre, sans eau. Avec un pinceau, vous en donnerez une couche aux portes ou aux tables que vous voudrez, peindre en rouge, et vous feres sécher au soleil. Vous donnerez une seconde couche, et ferez encore sécher. Enfin vous y donnerez une couche de colle appelée vernis, que l'on fait de la manière suivante.

#### CHAPITRE XXI.

PE LA COLLE AD 1833E

Mettez de l'huile de lin dans un petit pot neuf; ajoutez dela gomme arabique appelée forniz, broyée très-menu: cette gomme ressemble à de l'eucens fort clair; mais quand on la casse, elle produit un éclat plus brillant. Après avoir placé sur des charbons, cuisez soigneusement, sans faire bouillir, jusqu'à réduction d'un tiers. Mettez-

L'al ron & police anni

cave a flamma, quia periculosum est nimis, et difficile 'exstinguitur si accendatur. Hoc glutine omnis pictura superlinita lucida fit et decora, ac omnino durabilis. Si vero defuerit corium ad cooperiendas tabulas, eodem modo et eodem glutine cooperiantur cum panno mediocri novo'.

Item alio modo. Compone quatuor [vel tres ] lapides, qui possint ignem sustinere, ita ut non resiliant [et boni sunt lateres ], et super ipsos pone ollam rudem , et in eam mitte supra dictum gummi fornis, quod Romane glassa dicitur, [aliter Arabicum, ]] et super os hujus olla pone ollulam minorem, que habeat in fundo modicum foramen, et circumlinies ei pastam, ita ut nihil spiraminis inter ipsas ollas exeat. Deinde suppone ignem diligenter, donec ipsum gummi [iquefiat . Habebis etiam ferrum gracile et "manubrio impositum, unde commovebis ipsum gummi", et cum quo "sentire possis ut omnino liquidum

• difficiliter C. R. — 3 Noc comma, Si vers ... none, non legitur in C. R. Habet mediacri et nove C. C., in quo sequentia suque ad finem capitis non legubur, ... 3 ½ R. R. — 4 Et C. R. — 5 noom C. R. ... 6 romano C. R. Deinde vecedur R. — 7 Ec. C. R. ... 4 olden R. — 9 Verba Deinde ... disuplat omissa in ed. R. Deinde C. R. Adexa. — 10 et omittuat R. ... 11 commorchis per ipsum foremen idem numer C. R. — 12 fero addit C. R.

vous en garde contre la flamme; car cela est fort dangereux, et la préparation s'éteint difficilement si elle vient à prendre feu. Toute peinture enduite de ce vernis devient écatante, belle et tout à fait durable. Si l'on n'a pas de cuir pour couvrir les tables, on doit les couvrir de la même manière et avec la même colle, en employant un linge neuf de force moyenne.

Autre méthode. Disposez trois ou quatre pierres capables de supporter le feu sans se briser: on peut aussi employer des briques. Sur ces pierres mettez un pot neuf, versez-y de la gomme fornis indiquée plus haut, appelée chez les Romains glasza, autrement gomme arabique. A l'ouverture de ce pot superposez un pot plus petit, ayant au fond un petit trou; vous luterez avec de la pâte, pour qu'il ne reste entre eux aucun vide. Placez avec oin du feu sous l'appareil, jusqu'à ce que cette gomme se liquéfie. Vous aurez aussi un fer mince adapté àun manche, qui vous sevira à reuneur la gomme et à reconnaître le moment de la parfaite liquéfaction. Ayez unt troisième

fiat. Habeas quoque ollam tertiam juxta' super carbones positam, in qua sit oleum lini' calidum; et cum gummi penitus liquidum fuerit, ita ut extracto ferro quasi filum trahatur, infunde ei oleum calidum et ferro commove, et sic insimul' coque ut non bulliat, et interdum extrahe ferrum, et lini modice super lignum sive super lapidem, ut probes densitatem' ejus. Et hoc caveas in pondere, ut sint duæ partes olei, et tertia gumni. Cumque ad libitum tuum coxeris' diligenter, ab igne removens et disco operiens refrigerari sine.

### CAPUT XXII. (<)

DE SELLIS EQUESTRIBUS ET OCTOFORIS

Sellas autem? equestres et octoforos, item\* sellas plicatorias,

\* justa omittuat R. -3 lini omitti ed. R. -3 et insimiliter C. R. -4 diversitatem R. -5 miscurri C. R. -6 et octoforis omittuat R. C. R. in rubrica, De pingendis sellis equestribus et aliis operibus que sculpantur et non possunt corio nec panno cooperiri. -7 vero C. R. -6 item omittit ed. R. In C. C.  $\tau$ . (vel), in C. R. i, in et al.)

pot auprès de vous sur des charbons, dans lequel il y ait de l'huile de lin chaude: l'orsque la gomme sera entièrement liquide, de façon qu'en retirant le fron l'amène comme un fil, versezy l'huile chaude, sgitez avec le fer; et, dans cet état, faites cuire ensemble sans laisser bouillir; retirez de temps en temps le fer, et étendez une petite couche d'essai sur bois ou sur pierre, pour éprouver la densité du mélange. Relativement à la proportion, faite attention à ce qu'il y ait deux tiers d'huile et un tiers de gomme. Lorsque, selon votre vouloir, vous aurez fait cuire avec soin, retirez du feu, et, couvrant avec un plat, laissez refroi-

#### CHAPITRE XXII.

DES SELLES DE CHEVAL ET DES LITIÉARS & DUIT PORTAURA.

Les selles de cheval, les litières à huit porteurs, les pliants, les escabel-

e and the language

ac scabella et cætera, quæ sculpuntur, et non possunt corio vel panno cooperiri, mox ut [ea feceris et ] raseris ferro, fricabis asperella, sicque bis' dealbabis, et cum sicca fuerint, [adhuc ea cum ferro radendo adæquabis et '] rursum asperella [fricabis et '] planabis. Posthæc in [stylo'] circino et regula a metire, et dispone opus tuum, videlicet imagines aut bestias, vel aves et folia, sive quodcunque pertrahere volueris. Quo facto si decorare volueris opus tuum, auri petulam impones, quam tali modo facies.

#### CAPUT XXIII.

#### DE PETULA AURI 10.

Tolle pergamenam Græcam", quæ fit ex lana ligni" et frica-

\*\* E R C, R, -> beare ch, R. -> E R C, R, -> E R, R, B C, B, id est proct, -> E R, C, B, -> 6 note color by P S an interior B. R, addit protrade. -> 7 et bestias et R, Deinde et folia omitit C, C, -> \* protrader R, et C, C, -> B Hec quinque verba omissa sunt in ch. B, In C, B, finis capitis its arriptus, protradere volueité et cun coloristus pingere. Dinde dopri un auri pendam in locis operis in quibus disponisti jumm imponer, quam idi modo feciri. -> \* C, R, in rubrica. Den et argenti petula quomodo fit. Nullo titulo C, C, -> \* \* protram C, C, -> \* \* fini (io) id est papirum C, B.

les et autres ouvrages qui se sculptent et ne peuvent se couvrit de cuir ni d'étoffe, aussitôt après les avoir faits et les avoir raclés avec le fer, yous les frotterez de prêle: dans cet état, yous les blanchirez deux fois. Lorsqu'ils seront secs, yous les uniers encore eu les raclant avec le fer, et les frotterez de nouveau de prêle, şfin de les polir. Avec le poinçon, le compas et la règle, mesurez et disposez votre travail, cest-a-dire les images, animaux, oiseaux, feuillages, ou tout ce que vous voudrez y dessiner. Cela fait, si vous voulez orner votre œuvre, vous y appliquerez de la feuille d'or, que vous ferez de la manière suivante.

#### CHAPITRE XXIII.

DE LA PECIELE D'OR

Prenez du parchemin grec, qui se

c corners. - Do colombin dice of formers formities

bis cam ex utraque parte cum rubeo colore, qui comburitur ex ogra, minutissime trito et sicco, et polies eam' dente castoris sive ursi, vel apri, diligentissime, donce lucida fiat, et idem color insa fricatione [et politione'] adhæreat. Deinde incide forcipe ipsam pergamenam per partes quadras ad latitudinem quatuor digitorum, æqualiter latas et longas. Postmodum facies eadem mensura ex pergameno vituli 4 quasi marsupium, et fortiter consues, ita amplum, ut multas partes rubricatæ pergamenæ possis imponere. Quo facto, tolle aurum [vel argentum 5] purum et fac illud attenuari malleo super incudem æqualem diligentissime ita, ut nulla sit in eo fractura, et incide illud per quadras6 partes ad mensuram duorum digitorum. Deinde mittes in illud marsupium unam partem rubricatæ7 pergamenæ, et supra eam unam partem auri [vel argenti ] in medio, sicque pergamenam et rursus aurum [seu argentum]; atque ita facies donec impleatur marsupium, et aurum [seu argentum] semper

c politicies cum C. C. cum ed. R. Deinde R. castori. → Ex C. R. — 3 forfice C. C. — 4 Verba Postmo-dum ... vituli coniusa in C. C. — 5 Ex C. R., qui vitiose aurum vel ogram purum et finizianum. — 6 quartos R. — 7 rubigano C. R. — 8 super C. C. — 9 Ex C. B., ex quo sunt etam sequentia supplementa ejudem vocabuli.

fait de coton de bois, et vous le frotterez de chaque côté avec du rouge qui s'ohtient par la combustion de l'ocre, broyé fort menu et sec: vous le polirez très-soigneusement avec une dent de castor, d'ours ou de sanglier, jusqu'à ce qu'il devienne glacé, et que la couleuradilière par le frottement et le poli. Coupez avec des ciseaux le parchemin en parties carrées, également longues et larges de quatre doigts. Puis, dans les mêmes dimensions, vous ferca avec du vélin une espèce de bouse fortement cousue, et assez ample pour que vous puissiez y placer un grand nombre de morceaux du parchemin teint en rouge. Cela fait, prenez de l'or ou de l'argent pur, faites-le aminicir au marteau, sur une enclume d'un poli si parfait qu'elle n'ait aucune fracture, et coupez-le par morceaux carrés, à la mesure de deux doigts. Vous mettrez dans la bourse un norceau de parchemin teint en rouge, et sur le milieu un morceau d'or ou d'argent, et ainsi de suite du parchemin et de l'or ou de sit in medio commixtum'. Dehine habeas malleum fusilem ex' auricaleo, juxta manubrium gracilem et in plana latum', unde percuties ipsum marsupium super lapidem magnum et aqualem, non graviter, sed moderate; et cum sæpius respexeris, considerabis, utrum velis ipsum aurum [vel argentum] omnino tenue facere, vel mediocriter spissum. Si autem supercreverit' aurum [vel argentum] in attenuando' et marsupium excesserit, præcides illud' forcipe parvulo et levi, tantummodo ad hoc opus facto'. Hæc est ratio auræe' petulæ. Quam cum secundum libitum tuum attenuaveris, ex ea incides forcipe' particulas quantas volueris, et inde ornabis'' coronas circa capita imaginum, et stolas et oras vestimentorum, et cætera ut'' libuerit.

<sup>1</sup> constitutum C. R., quod rectius videtur. Ed. R. comminutum. — <sup>3</sup> ex amittunt R. In C. R., juxen amircalco. — <sup>3</sup> gracife et implanatum R. — <sup>4</sup> erecerir C. C. — <sup>5</sup> extennando siue in R. — <sup>6</sup> elillud amittit C. C. Deinde C. R. parso. — <sup>7</sup> parsto R. — <sup>8</sup> arver amittunt R. — <sup>9</sup> fereipe amittunt R. — <sup>18</sup> ordinabis C. C. — <sup>11</sup> convenient et addit C. R. Ex quo codice sequentem titulum addidimus.

l'argent. Vous ferez de la sorte, jusqu'à ce que la bourse soit remplie; et que l'or ou l'argent se tronve toujours an milieu. Prenez un marteau coulé d'auricalque, étroit près du manche et large dans sou plat. Vous en battrez la bourse sur nue grande, pierre unie, non à grands coups, mais à coups modérés. Regardant souvent, vous examinerez si vous voulez rendre l'or ou l'argent tout à fait mince ou médiocrement épass. Mais, s'il s'étendait trop en s'anincissant, et débordait la hourse, vous le couperiez avec des ciseaux petits et légers, faits seulement pour cet usage. Telle est la manière de fabriquer la femille d'or. Lorsque vous l'aurez amincie à votre gré, vous en couperez avec les ciseaux des norceaux de telle grandeur que vons voudrez, et vous en ornerez les auroicles autour des tètes d'images, les étoles, les bords des draperies et autres choses, comme il vous plaira.

#### CAPUT XXIV.

#### DE MODO DONENDI AURUM ET ARGENTUM?

Imponendo autem aurum [seu argentum¹] tolle clarum, quod¹ percutitur ex⁴ albugine ovi sine aqua, et inde cum pincello leniter¹ linics locum in quo ponendum est aurum [vel argentum], et cauda ejusdem⁴ pincelli in ore tuo madefacta, continges² unum cornu¹ incisæ petulæ, et ita elevans cum summa velocitate impones [loco linito²], et cum pincello [non madefacto sed sicco ¹¹] æquabis. Ea hora oportet te a vento cavere, 'et ab halitu " continere, quia si " flaveris, petulam perdes et difficile reperies. Quæ cum posita fuerit et siccata, ei, si volueris, eodem modo alteram superpone, et tertiam similiter, si opus fuerit, ut eo lucidius cum dente sive cum '¹ lapide polire possis. Hane etiam petulam, si " volueris, in muro et ¹¹ laqueari

\*\*Thulus et C. R. oljectus. — \*\* aurom additint et R., rea org. et C. R. Qui pore habet pro tolle. — 

\*\*Jalercone, que ed. R. glarenn quad vel que C. R. — 4 ob C. C. — 5 heirer C. C., C. R. — 6 elterius 
C. R. — 7 contagous R. — 5 sic colices. C. C. corum. Ed. G. coru. Diande C. R. rjundem pro incise. — 9 Ex C. R. — 10 Ex C. R. — 11 anheliu R. — 11 cum flatu vel anhelius two addit C. R. — 12 cum 

unitit C. C. — 14 sic colices. Ed. G. sirr. — 13 et G. co.

#### CHAPITRE XXIV.

DE LA MANIFAR DE POSES L'OS ET L'ASCEST.

Pour poser l'or ou l'argent, prenez du clair de blanc d'œuf battu sans eau; enduisze-a neve un pinceau la place que doit occuper l'or ou l'argent. Humectant à votre bonche la queue du même pinceau, vous en toucherez un coin de la feuille coupée: l'enlevant alors avec une extrême rapidité, vous la poserez sur la place préparée, et l'étendrez avec un pinceau sec et non mouillé. A ce moment, il faut veus précautionner contre l'air, il faut reteuir votre respiration; car, si voss soufflez, vous perdrez la feuille, et la retrouverez difficilement. Celle-là pose et séchée, placez-en, si vous vou-lez, une autre dessus de la même manière, puis une troisieme, s'îl en est besoin, afin que vous puissiez donner ainsi un poli plus luisant avec une dent ou une pierre. Vous pourrez, si vous

& preside when below friends wit.

[super stagni petulam vernitiatam'] eodem modo ponere poteris. Quod si' aurum non habueris [nec argentum'], petulam stagni accipies, quam hoc modo facies.

### CAPUT XXV. V

#### DE PETULA STAGNIA.

Stagnum purissimum attenuabis diligenter super incude malleo, quantas et quam tenues partes volueris. Et cum aliquantulum attenuari cœperint, purgabis eas in una parte panno laneo, et carbonibus siccis minutissime tritis a, ac iterum per cuties malleo, rursunque fricabis panno et carbonibus, sicque singulis vicibus facies, donec omnino attenuaveris. Post

<sup>1</sup> Ex B. Quorum ed. R. ubique scribit stagni, codes stanni. lidem omittunt proximum eadem modo.

<sup>2</sup> Si revo C. R. — <sup>3</sup> Ex C. R., qui pergit tane stannum parisa, cum ed. R. omittens verba pestulma.

<sup>3</sup> Sieicis. — 40 I stanou attenuando R. In Duviries C. R., De modo attenuandi toludus stanni, ui pi. ni

possiti non habendo argentum. — <sup>5</sup> super accessit ex C. C., qui incudem. — 6 per quantas C. R. — 7 li
ne bia eriptum delevit librariu C. R. — 8 siciet arrivositus puberizatis C. R., sequentia omittens usque

ad ricoue. Eadem verba et administima ricii contitiet €s.

voulez, appliquer cette feuille à un plafond ou un mur, de la même façon, sur une doublure de feuille d'étain vernie. Si vous n'avez ni or ni argent, vous emploierez la feuille d'étain, que vous ferze de la sorte.

#### CHAPITRE XXV.

DE LA PROILLE D'ÉTAIR.

Vous amincirez soigneusement de

l'étain trés-pur sur une enclume avec un marteau , en parties aussi grandes et aussi fines que vous voudrez. Lorsqu'el-les auront commence à s'amincir un peu, vous les nettoirez d'un côté avec un morceau de laine et du charbon se impalpable. Vous les battrez de nouveau avec le marteau, vous les frotterez encore avec l'étoffie et le charbon, et vous ferez sinsi alternativement jusqu'à ce que vous les parfaitement amincies. Ensuite vous les frotterez amincies Ensuite vous les frotterez maincies.

that new the fineline has weeds

hæc fricabis eas leniter 'dente apri super ligneam tabulam æqualem', usque quo lucidæ' fiant [et deinde ipsis loco argenti utaris'].

### CAPUT XXVI X

DE MODO COLORANDI TARULAS STAGNEAS TENUATAS UT TANQUAM DEAURATÆ VIDEANTUR, ET IPSIS POSSIT UTI LOCO AURI QUANDO AURUM NON HABETUR

Deinde conjunges easdem<sup>5</sup> partes unam ad alteram super ipsam tabulam<sup>6</sup>, et adhærebis eas singulas ad lignum<sup>7</sup> cum cera, ne posint moveri, et<sup>8</sup> superlinies eas<sup>5</sup> manu tua ex supradicto glutine vernition atque siccabis ad solem. Postmodum accipe virgas ligni putridi <sup>10</sup>, quas cum in Aprili incideris, findes <sup>11</sup> per medium et siccabis super fumum <sup>11</sup>. Deinde auferes exteriorem corticem, et interiorem, qui est croceus, rades in patella munda,

\* leviter G. C. — \* politam G. R. — <sup>3</sup> et elara uddit G. R. — <sup>4</sup> Ex G. R., in quo vitiose de pro deinde. Ex codem codice sequentem titulum addidimini. — <sup>5</sup> est R. — <sup>6</sup> tuper ligneam tabulam sequalem R. et ditione sequelam militente. — <sup>7</sup> tabulam G. R. — <sup>8</sup> ad solem his addit G. R. — <sup>9</sup> singular his addit G. C., qui superfiniat. G. R. addit Inniter. — <sup>18</sup> Sic codices. Ed. G. putidit. — <sup>11</sup> teindes G. R. — <sup>11</sup> ad furnum R.

doucement avec une dent de sanglier, sur une table de bois unie, jusqu'à ce qu'elles deviennent luisantes; et vous vous en servirez pour remplacer l'argent.

#### CHAPITRE XXVI.

DE LA MANIÈME PE COLORIEM INC PECIALE D'ÉVAIR ME GANTE QU'ELLES PARASSENT CORÉES ET QU'ON PTIME S'AN ARRIVA QU'ELLES PARASSENT CORÉES ET QU'ON PTIME S'AN ARRIVA QU'ELLES PER B'OR.

on granitado ma in hans

Vous joindrez les parties l'une à l'au-

tre sur cette table, yous les attacheres une à une au bois avec de la cire, de façon qu'elles ne puissent être dérangées, yous leur donnerez avec la main une couche de la colle de vernis indiquée plus haut, et vous les ferez sécher au soleil. Après cela, prenez des baguettes de bois pourri, coupées en avril, fendues en deux, et séchées à fa fumée. Vous enlèverez la première écorce, et la seconde, qui est couleur de safran, vous la raclerez dans uu va-

addens ei erocum ad quintam' partem; et perfunde hæe' vino veteri sive cervisia' abundanter, et cum ita per noctem steterit, in crastinum calefacies super ignem donce tepefiat; sicque impones' tabulas stagneas sigillatim, et frequenter elevabis, donce consideres, quod aureolum' colorem sufficienter trahant. Postque rursum adhærebis eas ligneæ tabulæ superhiniens gluten' sicut prius, et cum siccatæ fuerint, jam habes 's stagneas petulas, quas impones' operi tuo secundum libitum tuum' glutine corii. Ac deinceps accipe colores quos imponere'' volueris, terens eos diligenter oleo lini sine aqua, et fac mixturas vultuum ac vestimentorum sicut superius aqua feceras, et bestias sive aves aut'' folia variabis suis coloribus, prout libuerit''.

t crescum ad quartum ed. N. — \* hae R. — \* 3 kie Codievs. Ed. G. ceresiun. — 4 super addunt N. — \*
3 norma R., qui dendue afficienter omittunt. — 6 superfiniente on situs gladine. G. R. superfinient cel. R. superfinient cel. R. — 7 fuerint, repose, Ita habes ed. R. fuerint repose, et cum expedierit, loco sun's utere C. R., in quo sequitur norus titulus rubricatus: De modo ponendi inaneau penulus, et pingendi sus de coloribus como des temperatis. Jan habes surare et agreetaes et sanonas penulus, quas ; C. — 8 pones R. — 8 tum omitist C. C. Codex sutem R. pergit, argentesa et auveas videlices ut dictum est, stanoaus vero glutine contin. — 9 pones R. P. Beinde C. R. et tera, — 10 as R. — 2" et curreniera et siditur in C. R.

se propre, y ajoutant la cinquiène partie de safran. Vous la macérerez abondamment dans du vin vieux ou de la cervoise: après avoir laissé reposer pendant la nuit, le lendemain, vous ferez chauffer jusqu'à tiédeur. Dans cet état, vous y placerez les feuilles d'étain séparément, et les retirerez fréquemment, jusqu'à ce que vous reconnaissiez qu'elles prennent assez la nuance de l'or. Vous les attacherez de nouveau sur la table de bois, donnant une couche de colle comme auparavant: quand elles sont séches, vous avez des feuilles d'étain que vous pouvez employer dans votre œuvre selon votre vouloir, avec de la colle de peac Prenez les couleurs que vous voulez poser, les broyant avec soin à l'huile de lin sans eau, et faites les teintes des figures et des draperies comme précidemment vous les avez faites à l'eau. Vous pourrez à volonté donner aux animaux, aux oiseaux ou aux feuillages les nuancres qui les distingents les nancres qui les distingents.

### CAPUT XXVII.

#### DE COLORIBUS OLEO ET GUMMI TERENDIS!.

Omnia genera colorum eodem genere olei' teri et poni possunt in opere ligneo, in his tantum' rebus quæ sole siccari possunt, quia quotiescunque unum colorem imposueris', alterum ei superponere non potes, nisi prior exsiccetur, quod in imaginibus [et aliis picturis'] diuturnum et tædiosum nimis est. Si autem volueris opus tuum festinare, sume gummi, quod exit de arbore ceraso sive' pruno, et concidens illud [minutissime vel'] minutatim pone in vas fictile, et aquam abundanter' infunde, et pone ad solem, sive super' carbones [lenti ignis"] in hieme, donce gummi liquefiat, et ligno rotundo diligenter " commisce. Deinde cola per pannum, et inde tere colores et impone. Omnes

s in ligno addit C. C. Rubrica in C. R., De coloribu cum gumma terradit et de mode facienti agumentam et de quodam gererali doumento totius artis. − 1 rodem efec C. C. co ordier R. − 3 tenes. C. R. − 4 pourir C. R. − 5 x C. R. − 6 citro vet Cel. R. ciro vet C. R. Coraso dire etiam Morelli apographum. − 7 Ex R. − 8 chundentissime R. − 9 ad R. omitit C. C. − 10 Ex C. R. − 11 differente C. C.

#### CHAPITRE XXVII.

On peut broyer les couleurs de toute espéce avec l<sub>e</sub>, même sorte d'huile, et les poser sur un travail de bois; mais eulement pour les objets qui peuvent être séchés au soleil: car, chaque fois que vous avez appliqué une couleur, vous ne pouvez en superposer une autre, si la première n'est séchée; ce qui, dans les images et les autres peintures, est long et trop ennuyeux. Si vous voules accélièrer votre travail, prenez de la gomme qui découle du cerisier ou du prunier; et la coupant en très-petites parcelles, placez-la dans un vase d'argile, versez de l'eau abondamment, puis exposez au soleil, ou bien, en hiver, sur des charbons bribant à petit feu, jusqu'à ce que la gomme devienne liquide. Mèlez soigneusement au moyen d'un bois rond, passez à travers un liuge, broyez les

The con the logins amount of a finding house in taken.

colores et mixturæ eorum hoc gummi teri et poni' possunt, præter minium et cerosam et carmin, qui cum claro ovi terendi et ponendi sunt. Viride Hispanicum non misceatur succo sub glutine, sed per se cum gummi ponatur. Aliud vero miscere' potes', si volueris.

# CAPUT XXVIII.

Omnes colores sive oleo sive gummi tritos in ligno' ter debes ponere, et pictura perfecta et siccata, delato opere ad solem, diligenter linies glutine illud' vernition, et cum defluere cœperit a calore', leniter manu fricabis, atque tertio sic facies, et tunc' sine donec penitus exsiccetur.

i inpair el. R. — 5 ic cedires. Ed. G. miscere vero. — 3 voles C. C. — 4 5ic codress. Ed. G. omisticore velorer. E. d. E. in rubrica indica en de modo sernicienda opera depicta. — 3 in figno omittuta H. — 4 illo remailacido glutine C. R. — 75 is R. a, quorum C. R. addit sold, codere. C. C. codrevo. C. C. codrevo (is) l'estier. — 8 tune omittuta R., qui sic : et sine penitus (codex addit ad salem) dence omisto acticorter.

couleurs et posez-les. Toutes les couleurs et leurs nuances peuveut être broyées et posées avec cette gomine, excepté le vermillon, la céruse et le carmin, qui doivent se broyer et s'appliquer avec du clair d'enfl. Le vert d'Espagne ne doit point se mélanger de succus sous la colle, mais il se pose seul avec la gomme; vous pouvez en mêlanger un autre, si vous voulez.

#### CHAPITRE XXVIII.

COMPLET BY TOLL OF DOLY POLES LES MANES COLLETES

Vous devez donner sur bois trois couches des couleurs broyèes soit à l'huile, soit à la gomme. Votre peinture achevée et séchée, portez le travail au soleil, couvrez-le avec soin de la colle de vernis: lorsqu'elle comunencera à couler par la clanleur, vous frotterez légèrement avec la main; vous ferez ainsi trois fois, et alors vous laisserez entièrement sécher.

of CN nam quemode Sciencher grother to come though it cross

### CAPUT XXIX.

#### DE PICTURA TRANSLUCIDA.

Fit etiam pictura in ligno, quæ dicitur translucida, et apud quosdam vocatur aureola, quam hoc modo compones. Tolle petulam stagni non linitam glutine nec coloratam croco', sed ita simplicem et diligenter politam, et inde cooperies locum, quem ita pingere volueris. Deinde [vernitiata petula'] tere colores imponendos diligentissime oleo lini, ac valde tenues trahe eos cum pincello, sicque permitte siccari'.

#### CAPUT XXX.

#### DE MOLENDO AURO IN LIBRIS ET DE PUNDENDO MOLENDINOS.

Cum pertraxeris imagines vel litteras in libris, tolle aurum

\* nec C. C.— \* Sic codices. Ed. G. coloratom glutine vel croco, et paolo post, item viliose, politum.

3 Ex R.— \* Hic desinit codex R.— \* Postrema verlsa quatuor addidinus ex C. C. et indice ed. G. In ed. R., De molendo auro et de molendino giul.

#### CHAPITRE XXIX.

-----

On fait aussi sur bois une peinture dite transparente, et appelée aureola chez quelques-uns. Voici la manière de la composer. Prenez une feuille d'étain sans l'enduire de colle ni la colorer de safran, unais simple, comme elle est, et bien polie : vous en couvrirez l'espace que vous vous proposez de peindre ainsi. Puis, la feuille vernie,

broyez trés-soigneusement à l'huile de lin les couleurs à poser; quand elles sont bien fines, étendez-les avec un pinceau, et, dans cet état, laissez sécher.

#### CHAPITRE XXX

MANIÈRE DE NOUBLE L'OR POUR LES LIVERS ET DE FAIRE LE MOULIF

Quand vous aurez trace des images

ming generally the son surface have a surface with the

purum ' et lima illud minutissime' in mundissima pelvi, sive baccina', sicque lavabis illud cum pincello' in conclia testudinis vel conchilli, quæ de aqua tollitur. Deinde habeas molendinum cum pistillo suo, utraque fusilia ex metallo cupri et stagni ita commixto, ut tres partes sint cupri puri' et quarta stagni mundi a plumbo. His ita compositis fundatur molendinum ad similitudinem mortarioli, et pistillum ejus circa ferrum quasi' nodus, ita ut ferrum inde procedat grossitudine unius digiti, et longitudine modice amplius peids dimidii; cujus ferri tertia pars infigatur ligno diligenter tornato ad longitudinem quasi unius ulnæ, et rectissime forato, in cujus inferiori parte tamen? a fine longitudine' quatuor digitorum, sit rotula sive ligneas sive plumbea tornatilis, et in media parte superiori figatur corrigia qua' trahi et volvendo "retrahi possit. Posthæc mitatur ipsum molendinum in foramen super scamnum ad hoc aptatum inter duas columnellas " ligneas in ipso scanno firmiter fixas,

coctum addit ed. R. - \* dilgenitisime ed. R. - \$ Sic (vaccina) C. C. Ed. G. bacina, Ed. R. baccino.
 4 Sic C. C. et ed. R. Vitiose ed. G. bincella. - \$ puri additions et C. C. et ed. R. - 6 gnaliter ed. R.
 7 tantom C. C. - \* bongitudinen C. C. longitudinis ed. R. - 9 quæ ed. R. - 10 volvendo omittli ed.
 R. et post positis ddit molendino. - 11 columnas ed. R.

ou des lettres sur des livres, prenez de for pur, et limez-le très-fin dans une coupe très-nette ou dans un bassin; puis, en cet état, vous le laverez avec un pinceau dans une écaille de tortue, ou dans une coquille que l'on tire de feau. Ayez ensuite un moulin avec son pilon, l'unet l'autre faits d'un alliage de cuivre et d'étain, de telle façon qu'il y ait est trois quarts de cuivre pur et le reste d'étain sans mélange de plomb. C'est avec un pareil alliage que le moulin doit être coulé en forme de petit mortier. Le pilon sera coulécomme un nœud autour d'un fer, de mairère que le fe en sorte

de la grosseur d'un doigt et de la longueur d'un peu plus d'un demi-pied. Le tiers de ce fer sera planté dans un bois tourné avec soin, de la longueur d'environuneaune et percé très-foit. Dans la partie inférieure de ce bois au boute à la longueur de quatre doigs, sera une petite roue mobile debois ou de plomb, puis au milieu de la partie supérieure esra attachée une courroie au moyen de laquelle il pourra être tiré en tournant. Après cela le moulin sera placé dans une cavité, sur une base adaptée pour cela entre deux petitecolonnes de bois solidement fixées super quas sit aliud lignum eis insertum, quod possit ejici et reponi, in cujus medio inferius sit foramen in quo volvatur pistillum molendini. His ita dispositis mittatur aurum diligenter purgatum in 'molendinum, addita modica aqua, et imposito pistillo atque superiori ligno coaptato trahatur corrigia et revolvi permittatur, rursumque trahatur et iterum revolvatur, sicque fiat per duas vel tres horas. Tune superius 'lignum ejiciatur', et pistillum in eadém aqua cum pincello lavetur. Deinde molendinum elevetur, aurum cum aqua 'usque ad fundum cum pincello moveatur et modice teneatur, donec quod grossius est resideat; moxque aqua in baccinam mundissimam 'effundatur, et quicquid auri cum aqua exierit, molitum est '. Rursumque imposita aqua, repositisque pistillo et superiori ligno, iterum 'molature co ordine, quo prius, donec omuino exeat 'cum aqua. Tali modo molendum est 'argentum, auricalcum, et cuprum ''. Sed

Verha pistillum molendini ...pur ganum in dennat in ed. R. — 1 Verha revolei ...iterum desunt in ed. R. — 2 per duat vel per lovas ures. Superius C. C. — 4 lovetur cum aqua. Autum ed. R. Anta caurum C. C. positi et. — 5 atque in baccino mundiazimo ed. R. Ed. G. bacinam. — 6 molitandum est ed. R. Deinde C. C. rurum, sine que. — 2 teritim ed. R. .. — 9 preat ed. R. .. — 9 aurum hie addi ed. R. — 10 et engram omititi C. C.

daus cette base; sur ces colounes sera un autre bois engagé entre elles, de manière à pouvoir être déplacé et replacé. Au milieu de ce dernièr bois, à la partie inférieure, sera une ouverture dans laquelle tournera le pilon du moulin. Ces choses ainsi arrangées, on jettera dans le moulin l'or soigneusement purifié, en' y ajoutant un peu d'eau. Le pilon placé et le bois de dessus adapté, on tièrea la courroie, puis on la nissera retourner, puis on la hissera retourner; ce que l'on fera pendant deux ut rois heures. Alors on ôtera le bois out rois heures. Alors on ôtera le hou

de dessus, on lavera le pilon dans l'eau qui aura été dans le moulin, avec un pinceau. Ensuite on lèvera le moulin, on agitera l'or avec l'eau jusqu'au foud avec le pinceau, puis on laissera reposer un peu, jusqu'à ce que les pariies les plus grossières soient déposeses; on versera l'eau dans un bassin très-propre et tout l'or qui sortira avec l'eau, le pilon et le bois de dessus, on moudra encore comme auparavant, jusqu'à ce que lor sorte entirement avec l'eau. On moudra de la mêne manière l'arrest, l'auricalueu et le cui-

aurum diligentius molendum est, et leniter' trahendum, sæpiusque respiciendum quia mollius ceteris metallis est, ne forte adhæreat molendino vel pistillo et conglomeretur. Quod si per negligentiam contigerit, quod conglomeratum est eradatur et ejiciatur, et quod reliquum' est usque ad effectum molatur. Quo facto superiorem aquam cum sordibus de baccina effunde, inde 'a aurum diligenter in concham mundam lava. Dehinc infundens ei 'a aquam cum pineello move, et cum per unam horam in manu tenueris ipsam aquam in alteram concham funde, et illud minutissimum quod cum aqua exierit serva. Rursumque imposita aqua' super carbones calefac et move, ac sicut prius minutum cum aqua ejice, sicque facies donec omnino purgaveris'. Post-hæc ipsum' minutum relava ordine eodem bis' et tertio, et quicquid auri susceperis priori admisce. Eodem ordine lavabis argentum, auricalcum et cuprum. Deinceps tolle' vesicam pi-

\* loviter ed. R. — \* requirem (sie) C. C. — \* de baccino ejiciens , idem ed. R. effundens C. C. — \* ei et sequens in omititi ed. R. — \* eum hie addit ed. R. — \* purgetur ed. R. — 7 iprum omititi C. C. — \* et ordine bis ed. R. — \* of the omititi C. C. — \* et ordine bis ed. R. — \* of the omititi C. C.

vre. Mais l'or demande à être moulu avec plus de soin; il faut tirer doucement et regarder plus souvent, de peur qu'il ne se forme des pelotons par l'adhérence au moulin ou au pinceau; car il est moins dur que les autres métaux. Si cela arrive par suite de négligence, on raclera ce qui s'est aggloméré, on l'ôtera, et on finira de moudre le reste. Cela fait, versez du bassin l'eau qui y a été mise ainsi que le dépôt, puis lavez l'or soigneusement dans une écaille propre. Ensuite versant de l'eau, remuez avec le pinceau, et lorsque vous l'aurez eu en main pendant une heure, versez l'eau dans une autre écaille, et mettez à part cette partie très fine qui sera sortie avec l'eau. Puis de nouveau ayant placé l'eau sur les charbons, chauffez et agitez; comme la première fois, ôtez la partie fine avec l'eau; et vous ferez ainsi jusqu'à ce que vous ayez entièrement purifié. Après cela, lavez encore cette partie fine de la même manière, une seconde et une troisième fois; et, ce que vous recueillerez d'or, vous l'ajouterez au premier. Vous laverez de la même façon l'argent, l'auricalque et le cuivre. Ensuite prenez une vessie de poisson, appelé huso; lavez-la à l'eau +

scis, qui vocatur <u>huso</u>', et lavans' aqua tepida tertio, incide particulatim, ac mittens in ollam purissimam' cum aqua, sine mollificari per noctem, et in crastinum coque super carbones ita ut non bulliat, donec probes digitis tuis, si adhæreat', et cum fortiter adhæserit, bonum est gluten.

### ∠CAPUT XXXI.

#### QUOMODO AURUM ET ARGENTUM PONATUR IN LIBRIS 5.

Postea tolle minium purum, et adde ei tertiam partem cenobrii, terens super lapidem <sup>8</sup>. Quo diligenter trito, percute clarum ex albugine ovi, in æstate cum aqua, in hieme sine aqua, et cum purum fuerit, mitte minium in cornu et infunde clarum, impositoque ligno move modicum, et inde cum pincello

• usa ed. R. → ¹ lavabis cam C. C. → ³ Sic ed. R. Ed. G. C. C. et M. pareissimam. — ⁴ adhæreant C. C. M. → 5 vel argentum libris imponatur ed. R. in libris ponatur C. C. — 6 cum aqua addit C. C., ex sequentibus croce illaton.

tiède trois fois, coupezla en petits morceaux et la mettant dans une marnite très-propre avec de l'eux, laissez amollir pendant la nuit, et le lendemain cuisez sur les charbons sans faire bouillir, jusqu'à ce que vous reconnaissiez avec vos doigts qu'elle adhère, et quand elle adhèrera fortement, la colle est bonne.

### CHAPITRE XXXI.

Ensuite prenez du vermillon pur, et ajoutezy un tiers de cinabre, le broyant sur une pierre. Après l'avoir soigneusement broyé, battez un clair de blane d'œuf, en été avec de l'eau, en hiver sans eau. Lorsqu'il sera pur, mettez le vermillon dans une cornue, et versez-y le clair; puis y plaçant un hois, remuez un peu, et avec un pinceau, couvrez de cette pré-

Man. It is no n'est et lemi, er in the

imple omnia loca', in quibus aurum velis imponere'. Dehine pone ollulam cum glutine super carbones, et cum liquefactum fuerit, funde in conclam auri et lava illud inde. Quod cum effuderis in alteram'ooncham, in qua purgamentum servatur, rursus infunde gluten calidum, et tenens in palma manus sinistræ, move diligenter cum pincello, et pone utrum volueris spissum vel tenue, sie tamen ut glutinis modicum sit, quia si superabundaverit, nigrescit aurum et non recipit fulgorem. Postquam autem siecatum fuerit, polies illud dente vel lapide sanguinario diligenter limato' et polito super tabulam corneam æquaem ac lucidam. Quod si contigerit per negligentiam glutinis non bene's cocti, ut aurum in fricando se pulveret', vel præ nimia spissitudine se elevet, habeas penes te clarum vetus sine aqua percussum, et mox cum pincello de eo modicum ac leniter super aurum' liniens, cum siccum fuerit denuo' dente vel lapide

4 loca omitti ed. R. — 3 ponere C. C. — 3 infuderis in aliam ed. II. — 4 linito ed. R. — 5 bene omitti C. C. Deiado aut ed. R. pro ut. — 6 Sic recte. C. C. puluerit ed. G. pulveritet. C. I., pulerit ed. R. — 7 super autom addidinus et. C. C., qui leviter. Ed. R. livins. — 8 de noc. C. et ed. R.

paration toutes les places où vous voulez appliquer de l'or. Mettez une petite marmite sur des charbons avec de la colle; et lorsque cette colle sera liquéfiée, versez-la dans la coquille dous laquelle la lavure a séjourné, versez de nouveau de la colle chaude, puis tenant la coquille dans la paume de la main gauche, remuez soigneusement avec un pinceau, et posez l'or à volonté épais ou clair, de fiçon cependant qu'il y ait pen de colle; car s'il y en a trop, l'or prend une teinte noire et ne reçoit pas d'éclat. Puis lorsqu'il sera sec, vous le lustreze avec une dent ou une pierre sanguine, soigneusement limée et polie, sur une table de corne unie et brillante. Si vous n'avez pas eu soin de bien cuire la colle et que l'or se réduise en poudre par le froutement, ou s'il s'éve à cause de sa trop grandé épais-seur, ayez à votre disposition du clair d'euf vieux, battu sans eau; et aussiôt, avec un pinceau, mettez-en doucement une petite conche sur l'or; quand il sera seç yous frotterez de

fricabis '. Hoc modo aurum, argentum, auricalcum et cuprum in suis locis pones et fricabis.

#### CAPUT XXXII. ×

#### OUOMODO DECORETUR PICTURA LIBRORUM STAGNO ET CROCO'.

Si vero neutrum habueris, et tamen opus tuum quoquomodo decorare volueris, tolle stagnum purum, et raso minutissime, mole³ et lava sieut aurum⁴, et pone eodem glutine in litteris¹ vel aliis locis⁴, quæ volueris auro vel argento ornare, et cum polieris dente, tolle crocum quo sericum coloratur² perfundens illum⁴ claro sine aqua, et cum per noctem steterit, sequenti die cum pincello cooperies ea loca, quæ volueris deaurare²; cætera habeto loco argenti⁴. Deinde facies subtiles tractus circa

<sup>1</sup> fabricabis C. C., qui deinde omittit aurum. — <sup>3</sup> et cupro C. C. Quomodo decoratur pietura cum stogno ed. R. ... <sup>3</sup> et tamidiu minutissime mole ed. R. mola non recte legitur in ed. G. et C. C. — <sup>4</sup> ecoctum addit ed. R. — <sup>6</sup> locis omittit C. C. — <sup>7</sup> Verba et cum pol., acoloratur omittiti ed. R. In C. C. colatur. — <sup>8</sup> ellud ed. R. — <sup>9</sup> Ed. R. decorare. — <sup>19</sup> estera loca argenti habeto ed. R.

nouveau avec la dent ou la pierre. Voilà comment vous poserez et frotterez l'or, l'argent, l'auricalque et le cuivre dans les places convenables.

#### CHAPITRE XXXII.

NWERT ON DOLF GENERA L'ÉTAIN ET AU 1238AN ES PRINTFRE BLE ELVRES.

Mais si vous n'avez ni l'un, ni l'autre des métaux dont on a parlé dans le chapitre précédent, et que cependant vous vouliez orner votre œuvre

11 lat res a recombination

d'une manière quelconque, prenez de l'étain pur, et après l'avoir coupé très-nemu, il faul le moudre et le laver comme l'or, puis le placer avec la même colle sur les lettres ou autres endroits que vous voulez orner d'or ou d'argent; après avoir poli avec une dent, prenez du safran qui sert à teindre la soie, le mélant à du clair d'œuf sans eau: lorsqu'il aura reposé pendant une muit, le jour suivant, avec le pinceau, couvrez les places que vous voudrez dorer. Considérez les autres comme s'il devait y avoir de l'argent. Ensuite

libros', literas et folia et nodos ex minio cum penna, et paraturas vestimentorum ac cætera ornamenta.

### [CAPUT XXXIII'.



#### DE MOLENDO ACRO SECUNDEM FLANDRENSES.

Si ipsum aurum molere nescimus, eundum est ad anrifices, nt illud molant sient snam deanraturam molere consueverunt, sed tamen satis subtilins ad vestrum quam ad sınım usum, et penitus cum vivo argento miscendum. Tunc deauratura illa crında, vel aurum cum vivo argento, per corium cervi extorquenda est. Vivum argentum exibit; aurum remanebit, tamen vivo argento infectum adhuc omnino. Hoc ergo aurum cum vivo argento infectum adhuc omnino. Hoc ergo aurum cum vivo argento super testam ponendum est, testa sive levigata "vel planissima, sine asperitate, sine cavernulis. Quæ super carbones leves 'et lentissimos pouenda est. Sed hic opus est summa

• Sie ed. R. Ed. G. lambos. C. C. vocabulum omitit. — • Hiue sequuntur capita quinque que in sola ed. R. legantur, pesima verborum distinctione obscurata, quam tesile correximus. Ea quinque capita uno videntur cues Theophili. — 3 Editio lenigada. — 4 lense legendum est.

faites des traits fins autour des livres, passez du vermillon avec une plume sur les lettres, les feuilles, les nœuds, les parements d'habits et autres ornements.

#### CHAPITRE XXXIII.

MENTAL BE MODER ON SPICE OR TRAVELO

Si vous ignorez la manière de moudre l'or, allez trouver les orfèvres. Ils vous le moudront comme leur propre dorure, mais cependant un pen plus fin qu'à leur usage, et en le unelangeant copieusement de mercure. Vous ferze passer à travers une peau de cerf ce geme de dorure ou cet or mélangé de mercure. Le mercure partira et l'or restera, mais encore chargé d'ane forte doss de mercure. Il faut ensuite le placer sur une pièce de terre cuite, palauie ou très-unie, qui n'ait aucune rudesse ni cavité. On la posera sur des charbons doux brèlant à petit feu. Il est tic besoin de beaucoup de précau-

tree of 1 may 1.

diligentia: nam si parum acriori calore aurum torreatur, mox calescit, ita igne vivum argentum torrendo' non effundatur. Sal ergo tritum et ustum subtilissimum auro miscendum est, ut pariter sine intermissione conteratur et spargatur. Et hoe fiat spargendo et conterendo, terendo et spargendo, donec vivum argentum evanescat super fimum. Quod tamen totum suscipitur suspensa scutella desuper adipe inuncta. Tunc postea pulvis auri in bacinis lavatur diligenter, sicut minium lavari solet, excepto quod aurum sua dignitate tractandum est. Tunc pulvis lavatus et siccatus est et in glutine ponitur. Gluten autem de vitulina charta crit. Quod in testudine tenui positum, semper super aquam calidam erit, ut gluten sit solutum. Tunc penna intincta scribetur.

An torrente?

tion; car, si le feu est un peu trop ardent, l'or s'échauffe bieutôt, et le mercure brûlé ne s'échappe point. Il faut donc méler à l'or du sel broyé et volatilisé, de façon que sans interruption on broye et on répande; répandant et broyant ensemble, broyant et répandant; jusqu'à ce que le mercure s'en aille en vapeur au-dessus de la fumée; on suspendra pour le recevoir une coupelle dont les bords supérieurs seront oints de graisse. On lave ensuite la poussière d'or dans de bassins, comme le vermillon, excepté qu'il faut traiter l'or comme il le mérite. La poussière lavée et séchée se met dans la colle faite avec de la feuille de vélin. Pour conserver cette colle continuellement liquide, afin que l'on puisse y tremper la plume pour écrire, il faut la tenir dans une écaille fine sur de l'eau chaude.

### [CAPUT XXXIV.

QUOMODO SCRIBITUR DE AURO.

Accipe massam auri et delicatissime cum lima ferrea limabis et pones in vase vitreo cum aqua; deinde tolles et super marmorem porphiriticum tere. Accipiesque duas partes false' gemme et modicum sulphuris crocei; et misces cum auro; tamdiuque teres, quousque totum sit dissolutum. Tollesque et mittens in vase uno, abluesque in quarto vel quinto vasis diligenter de uno in alterum. Quando vero optime lotum fuerit, mittes in cornu ejus. Distemperaturam que eum distemperabit, cum de co scribere volueris, sic facies. Gummam Arabicam cum aqua in vase vitreo distemperabis, ponesque ad solem ut liquefiat. Liquefactam misces cum ea acetum tantum quantum sit aqua. Si non habes acetum, de optimo vino misces; et iterum pones ad solem siccare, bulliesque aqua ad ignem in patellam; acci-

2 Ed. salsa.

### CHAPITRE XXXIV.

MANIGAR D'ÉCRISE AVEC L'OS

Penez de l'or massif que vous limetrez la poudre avec de l'eau dans un vase de verre, vous l'en retirerza pour la broye sur un marbre de porphyre. Ensuite vous prendrez deux morceaux de perle fauses et un peu de soufre jaune, vous mêlerez avec l'or; et vous broyerez le tout jusque à parfaite dissolution; vous l'ôterez et le jeterez dans un vase, puis dans un autre, jusqu'au quatrième ou cin-

quième, en le lavant soigneusement par le passage de l'un à l'autre. Quand il sera parfaitement lavé, vous le mettrez dans sa cornue. Voici la manière de le détreuper pour écrit. Vous détremperez dans un vase de verre de la gomme arbique avec de l'eau, et vous l'exposerez au soleil pour qu'elle se liquélie. Vous y melerez ensuite du vinaigre, en aussi grande quantité qu'il y a d'eau; à défaut de vinaigre vous mêlerez d'excellent vin; vous ferez de nouveau sécher au soleil, et bouilli sur le feu dans un vase avec de l'eau; vous prendrez du monta-

I lat mar. Serisis to more

piesque moniaculum et pones in aqua et statim liquefiet, natabitque desuper suscipiesque illud et misces cum Arabica; movebisque cas insimiliter, reponesque in vase optimo ad scrvamdum, quanto tempore volueris. Et hace erit distemperatura ad scribendum de auro. Igitur quando de auro scribere volueris, pone aurum molitum in parvissima patella, ad hoc opus de aurichaleo facta, et mitte super carbones, ut fulgorem modice recipiat. Tune pones in cornu ut dictum est, accipiesque de cotho parumper et misces cum auro; in cornuque miscebis quotiens de eo scribere volueris. Cum autem scripseris de eo, dimitte siccare et de emate polies. Hoc solummodo de auro et aurichaleo poteris facere.

### [CAPUT XXXV.

#### ITEM DE RODEM

Aurum, vel argentum, vel cuprum aut aurichaleum cum cote

1 Editio molutum. - 2 Editio acciesque. - 3 Scribendum videtur bic et c. 35 ematite.

culum que vous mettrez dans l'eau, il se dissoudra tout de suite et surnagera, vous le recueillerez et le mèleuagiterez inégalement. Vous placerez dans un récipient choisi, pour conserver aussi longtemps que vous voudrez. Cette composition vous servira à tracer les lettres d'or, Quand donc vous voudrez écrire, mettez la poudre d'or dans une tasse tris-petite, faite d'auricalque pour cet usage, placez sur les charbons pour donner un peu d'éclat, et vous la verserez dans la corme, comme il a été dit; vous prendrez un peu de cothum que vous mêlerez avec l'or, ce que vous ferce dans la cornue toutes les fois que vous voudrez écrire. Après avoir écrit, faites sécher; puis vous polirez avec un émail. Vous ne pourrez faire cela qu'avec de l'or et de l'auricalne.

#### CHAPITRE XXXV.

MINT STREET OUR DAVA AR CHAPITAR PRICEDENT.

L'or, l'argent, le cuivre ou l'auri-

(a) (ii) Warn - i Graja

teritur, et scipho excipitur vel bacino. Que tante lavatur quod melius cum aqua interdum projicitur, etc. Ipsa aqua frequentius in diversis vasis recipitur. Postea procurato lucidissimo ex pergamenis glutine in hypogeis, aut in occultis locis convenii scribere. Deinde limpidissima petra vel onychino aut emate vel simili re convenit scripturam detergere, quod sic et soliditatem accipit et fulgorem vel colorem.

### [CAPUT XXXVI.

#### DE EADEM ARTE SICUT SUPRA.

Argentum aut cuprum vel aurichalcum tere super marmorem cum felle taurino et modico sale spisso. Quando scribere volucris, cum supradicta distemperatura scribe et burni vel dente vel petra.

Iterum. Si vis scribere de auro, accipe pulverem auri et distempera cum glutine ipsius pergameni, in quo debes scribere, et

calque se broie avec une pierre dure, et se recueille dans une coupe ou dans un bassin; on l'y lave si bien qu'on puisse le verser à différentes reprises avec de l'eau, etc. On transase fréquemment cette cau. On se procure ensuite une colle de parchenin trèsluisante, et on choisit pour écrire des hypogées ou des lieux fermés. Il est bon ensuite de froiter l'écriture avec une pierre très-polie ou de la cornaline, ou bien de l'émail, ou autre chose qui lui donne de la solidité, de l'éciat ou de la couleur.

#### CHAPITRE XXXVI.

DU MÊME ANT QUE PRÉCÉDEMMENT.

Broyez sur un marbre l'argent, le cuivre ou l'auricalque avec du fiel de taureau et un peu de sel épais. Écrivez quand vous voudrez avec la préparation indiquée plus haut; puis brunissez avec une dent ou une nierre.

Autre procédé. Pour écrire avec de l'or, prenez de la poudre d'or, détrempée dans de la colle faite avec le parchemin sur lequel vous devez écrire, ad ignem de ipso auro cum glutiue scribe; et quando littera sicca fuerit, burni de planissima petra ant de dente apri.

Item ad idem. Tolle vivum argentum et misce cum auro et terens bene mitte in caliculum, et pone ad ignem donec vivum argentum siccetur et remaneat aurum, quod mittens in mortariolo marmoreo, cum pistello æreo teres donec pulvis flat. Deinde tolles crocum et teres in unum. Si enim una fuerit auri, croci solidi sint duo. Mittes in aquam; decoquant similiter. Similiter mittes in compositione ejus aquam de gummi, teres diligenter, postea mitte in ampullam et suspende ad solem, et tollens de sole quæ volueris scribe. Similiter argentum et æramentum compones.

### [CAPUT XXXVII.

#### DE KADEM ARTE.

Sume stagnum et confla cum argento vivo et mitte ut refrigeret,

et écrivez auprès du feu avec l'or mêlé à la gomme; quand la lettre sera sèche, brunissez avec une pierre trèsunie ou avec une dent de sanglier.

Aute procédé. Penez du mercure et mélez avec de l'or; puis, broyant bien, versez dans un petit vase et placez devant le feu jusqu'à ce que le meros si séché, et que l'or reste. Jetue or dans un mortier de marbre, et, avec un pilon d'airain, vous broyerez jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre. Ensuite vous prendrez du safran et vous broyerez ensemble. S'il y avait une partie d'or, il en faudrait deux de safran, y nous ferez cuire ensemble dans

l'eau, vous mettrez aussi dans la composition de l'eau de gomme; vous broyerez soigneusement, ensuite versez dans un bocal et suspendez au soleil; puis servez-vous cu pour écrire ce que vous voudrez. Vous compose rez de la même manière l'argent et l'airsin.

# CHAPITRE XXXVII.

Prenez de l'étain, fondez-le avec du mercure, laissez refroidir; et broyez et tere in mortariolo cum alumine scissili et locio pueri. Fiet inde liquidum, et cum fecerit atramenti scriptoris pinguedinem, scribe ex eo. Cumque siccatum fuerit, separatim teres crocum cum glutino puro. Scribe ex eo quæ jam scripseras et siccatum dente frica.

Sicut dixi. Sanguine draconis intinge aurum et pone in æreo vase; et circumda foris carbonibus, et statim solvitur; et in tautum erit liquidum ut ex eo possis scribere.

Adhuc audi. Tolle aurum et fac tenue, postea incide minutatim, et tolle duodecim partes argenti vivi et misce cum eo in vasculo ligneo, et tamdiu misce cum digito, donec fiat totum argentei coloris. Postea mitte în conchula, et in prunas leniter calefac cum fabricio folle. Tunc habeas ferrum bene politum et misce cum eo usque dum summitas illius ferri habeat aurenm colorem. Hoc autem facto projice illud in aquam frigidam ; unc tractum de aqua pone super lapidem porphirii et commisce sulphur, et tamdiu tere cum lapide porphirii donec aurum et

avec de l'alun de plume et de l'urine d'enfant dans un petit mortier : il se, liquéfie, et quand il est à l'épaisseur d'encre à écrire, écrivez. Quand cela sera sec, broyez à part du safran avec de la colle pure, tracez avec ce nielange les caractères déjà écrits, et séché, frottez avec une dent.

Même sujet. Mettez dans un vase d'amin de l'or trempé de sang de dragon. Entourez de charbons la circonférence extérieure du vase. Le mélange se dissout aussitôt, et devient assez liquide pour que vons puissiez vous en servir pour écrire.

Autre procédé. Prenez de l'or et

amincissez-le; ensuite coupez-le en parcelles; prenez douze parties de mercure et mêlez ensemble dans un vase de bois, mêlez avec le doigt jusqu'à ce que le mélange ait pris la couleur d'argent. Puis mettez dans une petite écaille et faites chauffer légèrement sur les charbons avec un soufflet d'atelier. Ayez un fer bien poli pour remner jusqu'à ce que l'extrémité de ce fer ait la couleur d'or. Cela fait, versez le mélange dans de l'eau froide; vous l'en retirerez et le déposerez sur une pierre de porphyre. Vous y mêlerez du soufre et vous broyerez avec la pierre de porphyre jusqu'à ce que l'or

sulphur veniant ad nigrum colorem; et iterum pone in concluda super calidum cinerem, et tum dimitte donec aurei coloris efficiatur, et sie pone in aliud vas et diligenter lava, donec omnis immunditia recedat, et utere.

Hem. Aurum obrizum et bene coctum lima lima tenui et in mortare marmoreo mittes et adjicies acetum acerrimum et teres pariter et lavabis tandin quamdiu nigrum fuerit et effundes. Tum demum mittes aut salis granum, aut affronitum; et sic solvetur, et scribes. Postea litteras polito. Similiter omnia metalla solvutur.

Item. Plumbum confla et frequenter tinge in aqua, et tuuc confla aurum et restingue in prædicta aqua, et fit fragile. Limitum teres diligenter aurum eum argento vivo et purgabis diligenter, et misces gummam liquidam cum eo et scribes. Antea autem in alumine liquido tinges calamum. Quod alumen cum sale et aceto optimo purgabis.

Item. Sumes laminas argenteas vel aureas et teres in mortariolo

et le soufre arrivent à la couleur noire. Placez de nonveau dans une petite coquille sur la cendre chaude, et laissez jusqu'à ce que cela soit de couleur d'or. Dans cet état placez dans un autre vase, lavez soigneusement jusjusqu'à ce que toute immondice en soit sortie, puis employez.

Mône sujet. Linice avec une linie fine de l'or affiné et bien cuit; mettezle dans un mortier de marbre avec du vinaigre très-fort; broyez et lavez jusqu'à ce que cela soit noir, et vous verserez. Alors vous y mettrez ou un grain de sel ou de l'aphronitrum, et il se dissoudra. Vous écrirez et polirez les lettres. On peut de la même manière dissondre tous les métaux.

Même sujet. Mettez du plomb en l'eau; puis mettez de l'or en fusion, refroidissez dans la même eau, et il deviendra fragile. Vous broierez soigueusement l'or limé avec du mercure; puis vous purifierez avec soin, vous y urêlerez de la gomme liquide, et vous écrirez. Mais auparavant vous tremperez votre plume dans de l'alun liquide, purifié avec du sel et d'excellent vinaigre.

Même sujet. Vous prendrez des feuilles d'argent ou d'or, et vous les broicaureo cum sale greco, vel nitro', donec non compareat, deindemittes in aquam et ablues. Et iterum mitte sal et ablue similiter, et ut purum remanserit, adjicies <u>eris florem</u> modicum et fel taurinum et conteres pariter et scribes. Postea poli litteras. Si vero vis ut diffusum sit et abundantius litteras scribere, separatim auripigmenti quatuor partes scindes et electri' partem unam mittes, et tribulas et misces in tantum quantum sit æquale auro, et teres pariter et scribes, et cum siccaverit poli. Ex hoc antem et in muro et in marmore potes pulchre pingere.

Huc usque de solutione auri et argenti et aliorum metallorum, quamvis multa sint alia documenta vel dicta, sed ad mum intellectum redeunt.

1 Dubitat Rasp. an vitro sit in codice. - 2 Editio cledei.

4-

rez dans un mortier d'or avec du sel grec ou du nitre jusqu'à ce qu'il n'ait plus apparence d'or; ensuite vous mettrez dans l'eau et vous laverez. Mettez de nouveau du sel et lavez de même; quand ce qui est pur sera reasté, vous ajouterez un peu de lleur d'airain et du fiel de taureau; vous broierez pareillement et vous écrirez. Ensuite polissez les caracteres. Mais si vous voulez d'unner de l'étendue et du corps à vos lettres, vous prendrez quatre parties d'orpin et une d'ambre jaune, vous troublerez cela ensemble et vous en mèlerez autant que d'or; vous broierez également et écrirez; et quand cela sera sec, polissez. Vous pouvez très-bien avec cette composition peiudre et sur nur et sur marbre.

Quoiqu'il y ait sur l'art de dissoudre l'or, l'argent et les divers métaus, beaucoup d'autres documents ou d'autres traditions, nous n'en dirons rien de plus: pour le fonds, les procédés sont identiques.

## CAPUT XXXVIII '.

#### DE OMNI GENERE GLUTINIS IN PICTURA AURI

Si vesicam non habueris, pergamenum' vituli spissum eodem modo incide, lava, et coque. Follem' quoque anguilæ diligentissime rasum, incisum et lotum eodem modo coque. Ossa quoque' capitis lupi piscis sicci diligenter lota in calida aqua ter, ita coque. Qualecunque' borum coxeris, adde ei tertiam partem gummi lucidissimi, et modice coque, poterisque servare quamdiu volueris.

## CAPUT XXXIX.

#### QUOMODO COLORES IN LIBRIS TEMPERENTUR

His ita peractis fac temperamentum ex gummi lucidissimo et

<sup>1</sup> Hic desinit editio Raspii; sed usque ad finem libri habemus codicem Cantabrigiensem. - <sup>3</sup> pergamen codex. - <sup>3</sup> fellem C. L. Follem habet etiam M. - <sup>4</sup> etiam codex noster. - <sup>5</sup> Qualicunque codex.

# CHAPITRE XXXVIII.

Si vous n'avez pas de vessie, coupez, lavez et cuisez de la même manière du velin épais; faites cuire de même une peau d'anguille, soigneusement raclére, coupée et lavée. Cuisez aussi pareillement des os de tête de loup marin sec, lavés avec soin à l'eau chaude par trois fois. A chacune de ces choses que vous aurez cuites, ajoutez un tiers. de gomme très-brillante, faites cuire un peu, et vous pourrez conserver aussi longtemps que vous voudrez.

# CHAPITRE XXXIX.

Ces choses ainsi exécutées, faites un mélange de gomme très-brillante et aqua sicut supra, et tempera omnes colores, excepto viridi, et cerosa, et minio, et carmin. Viride salsum non valet in libro. Viride Hispanicum temperabis vino 'puro, et si volueris umbars facere, adde modicum sucum gladioli, vel caulæ, vel porri. Minium et cerosam et carmin temperabis claro. Omnes mixturas colorum ', si indigueris ad pingendas imagines, compone in libro ut supra. Omnes colores bis 'ponendi sunt in libro, in primis tenuissime, deinde spissius; in literis vero semel.

## CAPUT XL.

#### DE GENERIBUS ET TEMPERAMENTIS POLIL

Folii tria sunt genera, unum rubeum, aliud purpureum, tertium saphireum, quæ sic temperabis. Tolle cineres et cribra eos

in vino codex. - 2 colorum accessit ex codice. - 3 bis amittis codex.

d'eau, comme plus haut; mêlez-en toutes les couleurs excepté le vert, la céruse, le vermillon et le carmin, le vert salé ne vaut rien sur les livres. Vous étendrez le vert espagnol de vin pur; et, si vous voulez faire des ombres, vous sjouterez un peu de suc d'iris, de chou ou de poireau. Vous mêlerez le vermillon, la céruse et le carmin avec du clair d'œuf. Préparez dans les livres toutes les nuances de couleurs, si vous en avez besoin pour peindre des inuges, de la manière indiquée ci-dessus. Donnez deux couches

de chaque couleur, la première trèsfine, la seconde plus épaisse; n'en donnez qu'une seule sur les lettres.

## CHAPITRE XL.

DES ESPÉCIA ET MÉLANOUS DE FORME

Il y a trois espèces de folium: le premier rouge, le second pourpre, le troisième couleur de saphir. Vous les préparerez ainsi: prenez des cendres et les passez à travers un linge; les per pannum, et perfundens eos aqua frigida, fac inde tortulas in similitudinem panis, mittensque' eas in ignem, sine' donec omnino candescant. Postquam ante' diutissime canduerint, et postea frigueriut, mitte inde partem in vas fictile, perfundens urina, et move ligno. Cumque resederit lucide, perfunde inde rubeum folium, et terens illud modice super lapidem, adde ei quartam partem vivæ calcis, et cum tritum fuerit ac sufficienter perfusum, cola illud per pannum, et trahe cum pincello ubi volueris tenue, deinde spissius. Et si placet similitudinem pallii in pagina facere purpureo folio, eodem temperamento sine calce perfuso, pinge penna prius in ipsa pagina nodos vel circulos, et interius aves sive bestias aut folia; et cum siccum fuerit, linies per omnia rubeum folium tenue, deinde spissius, et tertio si sit opus; ac postmodum linies desuper tenue vetus clarum, sine aqua percussum. Purpureum folium et saphireum

1 mittesque codex. — 3 sine addidimus ex codice. — 3 ante addidimus ex codice. — 4 eodem omittit codex.

arrosant d'eau froide, faites-en des tourteaux en forme de pains, mettezles au feu et les y laissez jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Lorsqu'ils auront d'abord brûlé très-longtemps et qu'ensuite ils se seront refroidis, mettez-en une partie dans un vase d'argile, les arrosant d'urine, et remuez avec du bois. Lorsque cela anra déposé et que ce sera clair, arrosez-en le folium rouge et le broyant un peu sur une. pierre, ajoutez-y un quart de chaux vive: lorsqu'il sera brové et suffisamment imbibé, passez-le par un linge; puis, donnez avec le pinceau une couche légère où vous voudrez; après cela, une plus épaisse. Si votre in-

tention est de peindre un manteau. dans une page, avec du folium pourpre, employant le même niélange composé sans chaux, peignez d'abord avec une plunie, dans cette page. des nœuds ou des cercles, et dedans des oiseaux, des animaux ou des feuillages, et lorsque cela sera sec, vous mettrez sur le tout une légère couche de folium rouge, puis une plus épaisse, puis une troisième, si besoin est, et un peu après, vous mettrez par dessus une légère couche de vieux clair d'œuf battu sans eau. Vous ne broierez point le folium pourpre, ni celui couleur de saphir; mais versez-les avec le même mélange dans unc écaille sans non teres, sed perfunde eodem temperamento in concha sine calce, et move ligno, et cum per nottem steterit, in crastinum 'pone quomodocumque volueris, liniens claro superius. Vestimenta quoque' et omnia quæ folio et carmin pinxeris, claro superlinies. Cincres autem coctos, qui remanserint, servare diu 'poteris siccos.

## CAPUT XLI.

## DE CENOBRIO.

Si desideras cenobrium componere, tolle sulphur, cujus tria sunt genera, album, nigrum et croceum, quod frangens super lapidem siccum, adde ei duas partes vivi argenti, æquo pondere stateræ; et cum diligentius miscueris, mitte in vitream ampullam, cooperiens eam ex omni parte argilla, et os obstrue, ne

· crastino codex. - 2 quoque additum ex codice. - 3 diu omittit codex. - 4 cam omittit idem.

chaux, remuez avec du bois; et, lorsque cela aura déposé une nuit, le lendemain employez-le comme vous voudrez, mettant une couche de clair d'œuf par-dessus. Vous donnerez aussi une couche de clair aux draperies et à tout ce que vous aurez peint au follum et au carmin. Pour les cendres cuites qui resteront, vous pourrez les conserver longtemps séches.

## CHAPITRE XLL

DU C134348.

Voulez-vous composer de la couleur de nacione, prenez du soufre (il y en a de trois espèces, du blanc, du noir et du jaune), et le brisant sur une pierre séche, ajoutez y la moité de mercure pesé à équilibre de balances; après avoir soigneusement mélé, mettre dans un flacon de verre, le couvrant de toutes parts d'argile, fermez l'ouverture de crainte que la vapeur ne

fumus exeat, et pone eam ad ignem ut exsiccetur'. Deinde pone eam inter carbones ardentes, et mox cum œperit calefieri, audies fragorem interius, quomodo se vivum argentum commiscet ardenti sulphuri; et cum sonus cessaverit, statim ejice ampullam et aperiens tolle colorem.

# CAPUT XLII.

#### DE VIRIDI SALSO.

Si autem viridem colorem velis conficere, sume lignum quercinum, quantæ longitudinis et latitudinis volueris, et cava illud in modum scrinii. Deinde tolle cuprum, et fac illud attenuari in laminas, quantæ latitudinis volueris', ut tamen longitudo ejus cooperiat latitudinem cavi ligni. Post hæc accipe scutellam plenam salis, et comprimens eum fortiter mitte in ignem et

in ignem ut siccetur codex. - 2 velis codex.

sorte, et placez-le près du feu, pour qu'i sèche. Ensuite mettez-le au milieu de charbons ardents, et aussitôt qu'il commencera à chauffer vous enteu commencera à chauffer vous enteu drez du bruit à l'intérieur, indice que le mercure se mêle au soufre enflammé: quand le son aura cessé, dèca sussitôt la bouteille, et l'ouvrant prenez la couleur.

# CHAPITRE XLII.

Si vous voulez faire de la couleur verte, prenez du bois de chêne de la longueur et de la largeur que vous voudrez, et creusez-le en forme d'écrin. Ensuite faites aminoir du cuivre en lames de la largeur que vous voudrez, pourvu cependant que sa longueur couvre la largeur du bois creux. Après cela, ayez une soucoupe pleine de sel, et le comprimant fortement, mettes au feu et recouvrez de clarbons pencooperi carbonibus per noctem, et in crastinum tere eum diligentissime super lapidem siccum. Cumque acceperis surculos
graciles, colloca eos in prædictum cavum lignum, ita ut duæ
partes cavi sint inferius, et tertia superius, sicque linies laminas
cupreas ex utraque parte melle puro, aspergens desuper sal 'tritum, et collocabis super surculos 'illos conjunctim, cooperiens
diligenter altero ligno ad hoc aptato, ita ut nihil spiraminis exire
possit. Post fac foramen terebrari in angulo ipsius ligni per quod
possis infundere acetum calefactum aut urinam calidam, ita ' ut
tertia pars ejus impleatur, et mox obstrue foramen. Hoc lignum
in tali loco debes ponere, ubi possis illud sterquilinio ex omni
parte cooperire. Post quatuor vero septimanas solve coopercullum, et quicquid super cuprum inveneris, erade et serva, et
iterum reponens cooperi ordine quo supra.

dant la muit, le lendemaiu broyez-letrès-soigneusement sur une pierre sèche. Lorsque vous aurez pris de petites branches, placez-les dans le bois creux, dont on vient de parler, de manière à laisser les deux tiers du vide au-dessous et le reste au-dessus. Alors vous enduirez les lames de cuivre de miel pur des deux côtés, répandant par-dessus du sel en poudre, et vous les placerez sur ces branches réunies, en couvrant soigneusement avec l'autre bois préparé pour cela, de façon qu'il ne puisse sortir d'air. Faites creuser un trou de tarière à l'angle du morceau de bois, pour y faire couler du vinaigre chauffé ou de l'urine chaude, de manière à en remplir le tiers, aussitôt fermez l'ouverture. Vous derez placer ce bois dans un lieu où vous puissiez! y couvrir de toutes parts de fumier. Après quatre senaines, enlevez le couvercle, raclez et conservez tout ce que vous tronverez sur le cuivre. Puis remettez et convez de nouveau, comme ci-dessus.

## CAPUT XLIII.

#### DE VIRIDI HISPANICO.

Si vero viride Hispanicum componere velis', tolle cupri tabulas attenuatas et radens eas diligenter ex utraque parte, perfunde aceto puro et calido absque melle et sale, componesque eas in ligno minori' cavo, ordine quo supra. Post duas septimanas respiee ae rade, sicque facies' donec tibi color sufficiat.

## CAPUT XLIV.

#### DE CEROSA ET MINIO 4

Cerosam autem compositurus fac tibi plumbeas tabulas attenuari, et componens cas siccas in cavo ligno sicut cuprum supra,

volueris codex. — \* minori ligno codex. — 3 facias codex. — 4 Postrema verha addidimus ex codice.

## CHAPITRE XLIII.

DC VART D'REPAGNA.

Si vous voulez fabriquer du vert d'Espagne, prenez des feuilles de cuivre amincies et les raclant soigneusement des deux côtés, arrosez de vinnigre pur et chaud, sans miel ni sel, et vous les arrangerez ensemble dans un petit morceau de bois creux de la manière indiquée plus haut. Après deux semaines regardace et ra-

clez : vous ferez ainsi jusqu'à ce que vous ayez assez de couleur.

## CHAPITRE XLIV.

. DE LL CÉRTIS ET DO VERMILLOS.

Pour fabriquer de la céruse, faitesvous amincir des feuilles de plomb; puis les déposant sèches dans un bois creux, comme le cuivre plus haut, versez-y infuso aceto calido sive urina cooperi. Deinde post mensem solve cooperculum, et quicquid album fuerit auferens, rursum repone sicut prius. Cumque tibi suffecerit, et minium inde facere placuerit, eamdem cerosam tere super lapidem absque aqua, et deinde mittens in ollas novas duas vel tres, pone super carbones ardentes; habeas autem ferrum gracile curvum ex una parte ligno aptatum et in summitate latum, cum quo movere ac miscere ipsam cerosam interdum possis; atque hoc tam diu facies 'donec minium omnino rubeum fat.

## CAPUT XLV'.

#### DR INCLUSTO

Incaustum etiam facturus incide tibi ligna spinarum in aprili, in maio, priusquam producant flores aut folia, et congregans

\* facias codex. - \* Hic liber primus explicit in ed. G. Novum caput edimus ex codice.

du vinsigre chaud ou de l'urine, et couvrez. Après un mois, levez le couvercle, et enlevant tout ce qui sera blanc, replacez de nouveau comme auparavant. Quand vous en aurez assez et que vous en voudrez faire du vernillon, hovoyez la même céruse sur une pierre sans eau; mettant dans deux ou trois vases neufs, placez sur les charbons ardents; ayez un fer mince recourbé, adapté par un bout à un bois et large au sommet, avec lequel vous puissiez remuer de temps en temps cette céruse. Vous ferez cel jusqu'à

ce que le vermillon devienne entièrement rouge.

# CHAPITRE XLV.

Pour faire de l'encre, coupez des bois d'épine en avril. en mai avant qu'ils ne produisent des fleurs ou des feuilles, et les rassemblant en faisceaux, laissez reposer à l'ombre peninde fasciculos, sine jacere in umbra duabus hebdomadibus vel tribus aut quatuor, donec aliquantulum exsiccentur. Deinde habeas malleolos ligneos cum quibus super aliud lignum durum contundas ipsas spinas, donec corticem omnino evellas, quem statim mittes in dolium aqua plenum; cumque duo dolia vel tria seu quatuor aut quinque cortice et aqua repleveris, sine sic stare per octo dies, donec aqua omnem corticis succum in se emordeat. Post hæc mitte ipsam aguam in cacabum mundissimum, vel in lebetem, et supposito igne coque; interdum etiam immitte de ipso cortice in cacabum, ut si quid succi in eo remanserit 'excoquatur. Quam cum coxeris, eiice, aliumque rursus immitte. Quo facto coque residuam aquam usque ad tertiam partem, sieque ejiciens de ipso cacabo mitte in minorem, et tamdiu coque donec nigrescat ac incipiat densescere. hoc omnino cavens ne aliquod addas aquæ, excepta illa quæ succo mixta est. Cumque videris eam densescere, adde vini puri tertiam partem, et mittens in ollas novas duas vel tres, tamdiu

remansit codes.

dant deux, ou trois, ou quatre semaines, jusqu'à ce qu'ils soient un peu secs. Ayez de petits marteaux de bois, avec lesquels vous écraserez les épines sur un autre bois dur, jusqu'à ce que vous ayez enlevé entièrement l'écorce. Vous la mettrez aussitôt dans. un tonneau rempli d'eau; et quand vous aurez rempli d'eau et d'écorce deux, trois, quatre ou cinq tonneaux, laissez sejourner ainsi pendant huit jours jusqu'à ce que l'eau se soit emparé de tout le suc de l'écorce. Ensuite mettez cette eau dans une marmite très-propre ou dans un chaudron, mettez du feu dessous, faites cuire;

de temps en temps jetez aussi de l'écorce dans la marmite, afin que s'il est resté quelque peu de suc il en sorte par la cuisson: quand vous aurez cuit celle-là, ôtez-la, et mettez-en d'autre. Cela terminé, faites cuire l'eau qui reste jusqu'à réduction d'un tiers, puis passez de la première marmite dans une moindre, et faites cuire jusqu'à ce que cela noircisse et commence à devenir épais; prenant bien garde de ne point ajouter d'autre eau que celle qui est mêlée de suc. Quand vous la verrez épaissir, ajoutez un tiers de vin pur, et mettant dans deux ou trois vases neufs, faites cuire jusqu'à ce que vous voyiez coque donec videas quod in supremo quasi cutem trahat. Deinde tollens ipsas ollas ab igne pone ad solem donec se nigrum incaustum a rubea face purificet. Postea tolle folliculos ex pergameno diligenter consutos ' et vesicas, et infundens purum incaustum suspende ad solem donec omnino siccetur. Cumque siccum fuerit, tolle inde quotiens volueris et tempera vino super carbones, et addens modicum atramenti scribe. Quod si contigerit per negligentiam ut non satis nigrum sit incaustum, accipe frustum grossitudine unius digiti, et ponens in ignem, sine candescere, mox et in incaustum projice.

#### EXPLICIT LIBER PRIMUS.

1 consirtos codex ; quod possit etiam consertos esse.

une espèce de peau se former à la surface. Alors enlevant les vases du feu, placez au soleil jusqu'à ce que l'encre se purifie de la lie rouge. Prenez de petits asses de parchemin cousus avec soin et des vessies; versezy l'encre pure et suspendez au soleil pour qu'elle séche entièrement. Après cette opération, prenez-en quand vous voudrez, faites détremper dans du vin sur des charbons; et, ajoutant un peu de noir, écrivez. S'il arrive par suite de négligence que l'encre ne soit pas assez noire, prenez du noir la grosseur d'un doje; puis, mettant au feu, laisse-chauffer, et ietez aussitôt dans l'encre.

FIN DU LIVRE PREMIER.

# PROLOGUS LIBRI SECUNDI.

In præcedenti libello, frater carissime, sinceræ dilectionis affectu non me piguit tuæ indoli insinuare, quanti honoris quantumque perfectionis sit, otium declinare, et inertiam desidiamque calcare; quamque dulce ac delectabile, diversarum utilitatum exercitiis operam dare, juxta vocem oratoris cujusdam dicentis:

Scire aliquid laus est; culpa est, nil discere velle.

Nec pigritetur quispiam, eum, de quo Salomon ait, qui addit scientiam, addit laborem, apprehendere; quia, quantus ex eo

## PROLOGUE DU SECOND LIVRE.

Dans le précédent livre, mon bien cher frère, guidé par la tendresse d'une sincère affection, je n'ai pas craint de chercher à faire entrer dans votre esprit combien il est honorable, combien il est parfait d'eviter l'oisiveté, et de dompter la fainéantise et l'indolence; combien encore il est doux et délectable de se livrer aux exercices des divers arts utiles, selon la parole d'un certain auteur qui dit: Savoir quelque chose est digno d'éloge, c'est une faute de ne vouloir rien upprendre. Que personne ne tarde à suivre l'avis que donne Salomon, par ces paroles: Qu'augmente sa science, augmente son travail: parce que tout homme qui y réflechira sérieusement pourra reconnaître quel

procedat animæ et corporis profectus, diligens meditator poterit advertere. Nam luce clarius constat, quia, quisquis otio studet ac levitati, fabulis quoque supervacuis operam dat, et scurrilitati, curiositati, potationi, ebrietati, rixæ, pugnæ, homicidio, luxuriæ, furtis, sacrilegiis, perjuriis et cæteris hujusmodi, quæ contraria sunt oculis Dei respicientis super humilem et quietum et operantem cum silentio in nomine Domini, et obedientem præcepto B. Pauli apostoli : Magis autem laboret operando manibus suis, quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. Hujus ergo imitator desiderans fore, apprehendi atrium ' agiæ sophiæ conspicorque cellulam diversorum colorum omnimoda varietate refertam et monstrantem singulorum utilitatem ac naturam. Quo mox inobservato pede ingressus, replevi armariolum cordis mei sufficienter ex omnibus, quæ diligenti experientia sigillatim perscrutatus, cuncta visu manibusque probata satis lucide tuo studio commendavi absque invidia.

1 Hoc vocabulum additum ex C. L.

grand perfectionnement du corps et de l'âme en résulte. En effet il est constant, il est plus clair que le jour que quiconque s'abandonne à l'oisiveté et à la légéreté, s'occupe aussi de fables vaines, de futilités, de curiosités indiscrètes, de boissons, d'orgies, de rixes, de combats, d'homicides, d'impuretés, de larcins, de sacrilèges, de parjures et d'autres actions de ce genre éloignant les regards de Dieu, qui se plait à considérer l'homme humble et tranquille travaillant en silence au nom du Seigneur et obéissant à ce précepte de l'apôtre saint Paul : Mais que plutôt il travaille faisant usage de ses mains,

chose qui est bonne, afin qu'il ait de quoi fournir aux besoins de celui qui souffre. Dans le désir de suivre cet avis, je me suis approché du séjour de la sainte sagesse, je contemple la variété immense des différentes couleurs qui remplissent le sauctuaire, et je remarque l'utilité et la nature de chacune d'elles. A peine y suis-je entre d'un pied inapercu, que j'ai suffisaniment pénétré les replis de mon cœur de toutes ces choses; les ayant soumises l'une après l'autre à une scrupuleuse expérimentation et aux investigations de l'œil et de la main, je les ai livrées à votre étude d'une

Verum quoniam hujusmodi picturæ usus perspicax non valet esse, quasi curiosus explorator omnibus modis elaboravi cognoscere, quo artis ingenio et colorum varietas opus decoraret, et lucem diei solisque radios non repelleret. Huje exercitio dans operam vitri uaturam comprehendo, ejusque solius usu et varietate id effici posse considero, quod artificium, sicut visum et anditum didici, studio tuo indagare curavi.

façon assez lucide et sans jalousie. Mais comme l'usage de cette peinture ne peut se saisir au premier coup d'œil, en explorateur curieux, je me suis efforcé de toutes manières de découvrir par quelle invention ingénieuse les différentes couleurs orment un travail sans repouser la lumière du jour et les rayons du soleil. M'appliquant à cet exercice, j'embrasse la nature du verre et je considère que c'est seulement par l'emploi et la variété de cette matière qu'on obtient ce résultat. Cet art, tel que me l'ont appris mes observations et mes souvenirs, c'est par affection pour vous que j'ai cherché à le pénétrer.

# LIBER SECUNDUS.

## CAPUT I.

#### DE CONSTRUCTIONE PURNI AD OPERANDUM VITRUM.

Si sederit animo tuo ut vitrum componas, primum incide ligna faginea multa et exsicea ea. Deinde combure ea pariter in loco mundo, et cineres diligenter colligens, cave ne quicquam terræ vel lapidis commisceas. Postmodum compone furnum ex lapidibus et argilla, longitudine pedum xv. et latitudine x, in hunc modum. Primum pone fundamenta in utroque longitu-

## LIVRE SECOND.

#### CHAPITRE PREMIER.

Si vous avez formé le projet de fabriquer du verre, d'abord coupez des morceaux de bois de hêtre en grande quantité et séchez-les. Ensuite brûlezles ensemble dans un lieu propre; et, recueillant soigneusement les cendres, prenze garde de n'y mêler ni terre ni pierres. Puis faites un four de pierres et d'argile, long de quinze pieds, et large de dix, de cette manière. Posez, à chacun des côtés de la lonsez.

dinis latere spissitudine pedis unius, faciens larem in medio firnum et æqualem lapidibus et argilla, dividens enm inter tres partes aquales, ita ut dua partes sint per se et tertia per se, divisa muro in latitudine posito. Deinde fac foramen in utraque fronte latitudinis, per quod possint ligna et ignis imponi, et ædificans murum in circuitu usque ad latitudinem pene quatuor pedum, fac iterum larem firmum et æqualem per omnia, et sine murum divisionis aliquantulum ascendere. Post quæ fac in majori spatio quatuor foramina in uno latere longitudinis, et quatuor in altero per medium laris, in quibus ponantur vasa operis, duoque foramina in medio per quæ flamma possit ascendere, et ædificans murum in circuitu, fac duas fenestras quadras longitudine et latitudine unins palmi, in utroque latere contra foramina unam, per quas vasa imponantur et ejiciantur cum his, quæ in illis mittuntur. Fac etiam in minori spatio foramen per medium laris juxta parietem medium, et fenestram ad mensuram palmi juxta parietem frontis exteriorem, per quam

gueur, des fondements d'un pied d'épaisseur, faisant au milieu un foyer solide et uni de pierre et d'argile, le divisant en trois parties égales de facon que deux soient à part et la troisième de même séparée par un mur placé en largeur. Pratiquez à chaque bout de la largeur une ouverture destinée à l'introduction du bois el du feu, el bâtissant un mur alentour jusqu'à la largeur de quatre pieds environ, faites de nouveau un foyer solide et uni partout et laissez le mur de séparation dépasser un peu. Après cela, pratiquez dans l'espace le plus etendu quatre ouvertures dans

l'un des murs longitudinaux et quatre dans l'autre au milieu du foyer, par lesquelles on introduira les vases destinés à l'œuvre; et deux ouvertures au milieu par où la flamme puisse monter; élevant un nur d'enceinte, établissez deux fenêtres carrées, longues et larges d'un palme, une de chaque côté, en face des ouvertures. Par là on introduira et l'on retirera les vases et leur contenu. Pratiquez aussi, au moindre espace, une ouverture au milieu du foyer, auprès du mur de séparation, et une fenêtre d'un palme auprès du mur extérieur de devant, par laquelle on possit imponi et assumi quod necessarium est operi. Postquam hæe ita ordinaveris, fac partem interiorem cum muro exteriori in similitudinem fornacis arcuarii, interius altitudine modice amplius pedis dimidii, ita ut superius larem facias æqualem per omnia, cum labro altitudine trium digitorum in circuitu posito, ut quicquid operis vel utensiliorum superponitur non possit eadere. Iste furnus dicitur elibanus operis.

## CAPUT II.

## DE PURNO REPRIGERII.

Fac et alium furnum, longitudine pedum x et latitudine viii, altitudine vero i v. Hinc facies in una fronte foramen ad imponenda ligna et ignem, et in latere uno fenestram pedis unius ad imponendum et ejiciendum quod necessarium fuerit, et larem interius firmum et æqualem. Iste furnus dicitur clibanus refrigerii.

puisse placer et prendre les choses nécessaires à l'opération. Ces dispositions achevées, établissez à l'intérieur, contre le mur extérieur, une espèce de fournaise en forme de voûte, dont la hauteur, dans œuvre, soit d'un peu plus d'un demi-pied, des mairer à pouvoir établir au-dessus un foyer uni partout, entouré d'un bord de trois doigts de hauteur, pour prévenir la châte des ouvrages et ustensiles qu'on y place. Ce four s'appelle fourneau de trosail.

# CHAPITRE II.

Faites un autre fourneau long de dix pieds, large de huit et haut de quatre. Vous pratiquerez sur l'une des faces une ouverture pour introduire le bois et le feu, et à l'un des côtés une fenêtre d'un pied pour introduire et retirer les choses nécessaires, puis, à l'intérieur, un foyer solide et uni. Ce four s'appelle fourneau de refroillasement.

## CAPUT III.

#### DE PURNO DILATANDI ET UTENSILIIS OPERIS.

Facies etiam furnum tertium longitudine pedum sex, latitudine quatnor, altitudine trium, et foramen fenestramque et larem sicut superius. Hie furnus dicitur clibanus dilatandi et æquandi; utensilia vero ad hoc opus necessaria sunt fistula ferrea duarum ulnarum, grossitudine pollicis unins, forcipes duo in nna parte ferri percussi, trulla ferreæ duæ atque alia liguea et ferrea, quæ volueris.

## CAPUT IV.

#### DE COMMIXTIONE CINERUM ET SABULI.

His ita compositis accipe ligna faginea omnino in fumo exsiccata, et accende ignem copiosum in majori furno ex utraque

#### CHAPITRE III.

DE POSENBAU DE DELATATION ST DES CRITAUSCRES DE TRAVAIL

Vous ferez un troisième four, long de six pieds, large de quatre, et haut de trois, puis une ouverture, une fentere et un foyer comme plus haut. Ce four s'appelle fourneau de dilatation et de nivellement. Les instruments nécessaires à ce travail, sont: un tube de fer de deux aunes, de la grosseur du pouce, deux tenailles de fer battu à l'ame des extrémiés, deux

quillers de fer, et autres instruments de fer et de bois à votre convenance.

#### CHAPITRE IV.

Les choses ainsi préparées, prenez des morceaux de bois de hêtre, parfaitement séchés à la fumée, et allumez du feu dans le plus grand fourneau des deux côtés. Ensuite prenant deux parparte. Deinde tollens duas partes cinerum de quibus supra diximus, et tertiam sabuli diligenter de terra et lapidibus purgati, quod de aqua tuleris, commisce in loco mundo. Cumque diu et bene commixta fuerint, levans cum trulla ferrea pone in minori parte furni super larem superiorem ut coquantur, et cun œperint calcfieri, statim eadem move ne forte liquefiant a calore ignis et conglomerentur, sieque facies per spatium unius noctis et diei.

## CAPUT V.

#### DE VASIS OPERIS ET DE COQUENDO VITRO ALBO.

In quo spatio accipe lutum album, ex quo componuntur ollæ, et exsiccans tere diligenter, et infusa aqua macera cum ligno fortiter, et compone vasa tua, quæ sint superius lata, inferius vero stricta, habentia circa ora labimu parvum interius recurvum. Quæ cum sicca fuerint, accipe cum forcipe ponens ea in

ties des cendres dont nous avons partici-dessus, et une troisième de sable de rivière, soigneusement purgé de terre et de pierres, mélangez dans un lieu propre. Après avoir bien et longtemps mèlé, placez, avec une cuiller de fer, dans le plus petir compartiment fourmeau sur le foyer supérieur, pour faire cuire; quand le unélange commenza éhaufler, remuez aussitôt de peur qu'il ne se liquesse à la chaleur et ne se forme en pâte : vous ferez ainsi l'espace d'un jour et d'une nu les participats de la chaleur et ne se forme en pâte : vous ferez ainsi l'espace d'un jour et d'une nu lour et d'une nu lour et d'une nu participats de la chaleur et ne se forme en pâte : vous ferez ainsi l'espace d'un jour et d'une nu jour et d'une nu lour et d'une nu participats de la chaleur et ne se forme en pâte : vous ferez ainsi l'espace d'un jour et d'une nu jour et d'une nu lour et l

#### CHAPITRE V.

DES VARES DE TRAVAIL, MARIÉRE DE CUIRE LE VERRE BLADC

Pendant ce temps prenez de la terre la control de la corre de la correda del la correda de la correda del la correda de la correda del la correda de la correda del la correda del correda de la correda del la correda del la correda del la corred

foramina furni candentis ad hoc aptata, et levans cum trulla cincres coctos cum sabulo mixtos, imple omnia vasa vespere, et per totam noctem adde ligna sicca, ut vitrum ex cineribus et sabulo liquefactum pleniter coquatur.

## CAPUT VI.

#### QUOMODO OPERENTUR VITREÆ TABULÆ.

Mane hora prima accipe fistulam ferream, et si tabulas vitreas facere volueris, pone summitatem ejus in vas unum vitro ple-num; cui cum adhaserit, volve ipsam fistulam in manu tua donec conglomeretur circa eam, quantum volueris; moxque ejiciens appone ori tuo et suffla modicum, statimque removens ab ore tene juxta maxillam, ne forte, si retraxeris anhelitum, trahas flammam in os tuum. Habeas quoque lapidem æqualem ante fenestram super quem modice percuties ipsum candens vitrum,

ces et les placez dans les ouvertures du four enflammé, préparées pour cela; retirant avec la cuiller les cendres cuites mélées de sable, remplissez tous les vases le soir; et, pendant toute la nuit, ajoutez du bois sec, afin que le verre, produit de la fusion des cendres et du sable, cuise entièrement.

### CHAPITRE VI.

MANICAN DE PAIGE LES PROFELES DE VERRE.

Le matin à la première heure, pre-

nez un tube de fer, et, si vous voulez faire des feuilles de verre, plongez l'extrémité de ce tube dans un vas rempli de verre. Tournez le tube dans un vas rempli de verre. Tournez le tube dans votre main jusqu'à ce que le verre s'agglomère autour en aussi grande quantité que vous voudrez; puis, le retinant, mettez-le à votre houche, et souflez un peu, et en l'éloignant aussitût, tenezle près de votre joue, pour ne point attirer la flamme dans votre bouche en reprenant haleine. Ayex aussi une pierre unite devant la fenêtre [dat fourneau], sur laquelle rous battrez un peu le verre brûlant

ut æqualiter ex omni parte pendeat, et statim cum festinatione crebro sufflans, totiens ab ore remove. Cumque videris illud dependere quasi vesicam longam, adhibe summitatem eius ad flammam, et statim liquefacto apparebit foramen, acceptoque ligno ad hoc opus facto, fac foramen amplum sicut est in medio. Deinde conjunge oram ipsius, superiorem videlicet partem ad inferiorem, ita ut ex utraque parte conjunctionis foramen appareat. Statimque cum humido ligno continge ' ipsum vitrum iuxta fistulam, et excute modicum et separabitur. Mox etiam calefac ipsam fistulam in flamma fornacis, donec liquefiat vitrum quod ei jungitur, et cum festinatione pone super oras duas vitri conjunctas et adhærebit. Quod continuo elevans mitte in flamma fornacis donec liquefiat foramen unde prius fistulam separasti. et accepto ligno rotundo dilata sient alterum et complicans oram ejus in medio separansque a fistula cum ligno humido, da puero. qui inducto ligno per foramen ejus portabit in furnum' refri-

1 Sic correximus. Editio conjunge. -- 2 Editio foramen, lapsu calami, ut apparet ex sequente que.

pour lui donner partout le même volume; aussitot, avec rapidité, soufflez et éloignez alternativement. Lorsqu'il présentera la forme d'une longue vessie pendante, approchez-en l'extrémité vers la flamme, le verre se liquéfie bientôt, et vous apercevez une ouverture. Prenant un bois destiné à cet usage, donnez à l'ouverture la grandenr qu'a le volume de verre au milieu. Ensuite, joignez-en les bords, savoir la partie supérieure à l'inférieure, de façon que de chaque côté de la réunion apparaisse une ouverture. Aussitôt, avec un bois humide, touchez le verre près du tube, secouez un

peu, et il se détachera. Faites chauffer le tube à la flamme de la fournaise, jusqu'à ce que le verre qui y est attaché se liquéfie, placez-le en hâte sur les deux bords du verre que vous avez unis et il adhérera; enlevez cela sur-le-champ pour l'exposer à la flamme du fourneau jusqu'à ce que l'ouverture dont vous avez retiré le tube se liquéfie. Prenant un morceau de bois rond, dilatez cette ouverture comme la précédente; et, en rapprocliant les bords au milieu et séparant du tube avec un bois humide, donnez à un aide qui, introduisant un bois par l'ouverture, portera dans le fourneau de

gerii, qui mediocriter calefactus sit. Hoc genus vitri purum est et album, Eodem modo atque eodem ordine operare similes partes vitri, donec vasa exhaurias'.

# CAPUT VII.

#### DE CROCEO VITRO.

Quod si videris vas aliquod in croceum colorem mutari, sine illud coqui usque horam tertiam, et habebis croceum leve, et operare inde quantum volueris ordine quo supra. Si vis permitte coqui usque horam sextam et habebis croceum rubicundum; fac etiam inde quod libuerit.

Sie codex L. Editio, donec tibi sex vasa haurias

refroidissement, qui devra être médiocrement chauffé. L'espèce de verre ainsi fabriqué est pure et blanche. De la même manière et d'après les mêmes procédés, préparez de semblables morceaux de verre jusqu'à ce que vous ayez épuisé vos vases.

## CHAPITRE VII.

DF YEARS SAFER

Si vous voyez quelqu'un des vases prendre une teinte de safran, laissezc cuire jusqu'à la troisième heure, et vous aurcz du jaune clair; employezle autant que vous voudrez, d'aprés les procédès indiqués. Si vous voulez, laissez cuire jusqu'à la sixième heure, et vous aurez du jaune rougeâtre; faites-en aussi ce qu'il vous plaira.

## CAPUT VIII.

#### DE PURPUREO VITRO

Si vero perspexeris quod se forte vas aliquod in fulvum colorem convertat, qui carni similis est, hoc vitrum pro membrana habeto, et auferens inde quantum volueris, reliquum coque per duas horas, videlicet a prima usque ad tertianı, et habebis purpuream levem, et rursum coque a tertia usque ad sextam, erit purpurea rufa et perfecta.

## CAPUT IX.

#### DE DILATANDIS VITREIS TABULIS

Cum autem ex his coloribus operatus fueris quantum potueris, et vitrum in furno refrigeratum fuerit, expone opus tuum universum, et fac ignem copiosum accendi in furno in quo debet

CHAPITRE VIII.

vous aurez du pourpre roux et par-

Si vous reconnaissez que quelqu'un de vos vases tourne à une couleur fauve, qui se rapproche de la chair, gardez ce verre pour couleur de peau. En dant ce que vous voudrez, faites cuire le reste pendant deux heures, de la première à la troisième, et vous aurez du pourpre clair; faites cuire derechef. de la troisième à la sixième.

#### CHAPITRE IX.

DE 14 DILATATION DES PETICLES DE VESAE

Lorsque vous aurez fait autant que vous aurez pu du verre de ces couleurs et qu'il se sera refroidi dans le four, exposez tout le produit de votre travail, et faites allumer un graud feu dans le dilatari et æquari. Quo videlicet candente accipe ferrum calidum, et findens unam partem vitri, pone super larem candentis fiurni, et cum cœperit molliri, tolle forcipem ferreum et lignum æquale, aperiensque in ca parte qua fissum est, dilatabis et cum forcipe secundum libitum æquabis. Cumque omnino æquatum fuerit, mox ejiciens inde mitte in furnum refrigerii modice calefactum, sic ut non jaceat, sed stet ad parietem ejus tabula, juxta quam statues et aliam pari modo æquatam, ac tertiam et reliquas omnes. Quæ cum frigidæ fuerint, utere eis in componendis fenestris findendo particulatim qualiter volueris.

## CAPUT X.

OUOMODO PIANT VASA VITREA.

Vasa vero facturus compone vitrum ordine quo sußra, et

four où doivent s'opérer la dilatation et le nivellement. Quand il sera brâlant, prenez un fer chaud, et fendant
un morceau de verre, placez-le sur
le foyer du four embrasé. Dès qu'il
commencera à s'amollir, prenez des
tenailles de fer et un morceau de bois
uni; et, l'ouvrant à l'endroit où il a
été fendu, vous l'étendrez et l'égaliserez avec les tenailles autant qu'il
vous plaira. Lorsqu'il sera partout
égal, enlevez-de et le mettez dans le
fourneau de refroidissement, un peu
chauffé, sans qu'il soit posé à plat;
mais appuyez une feuille contre le

mur, puis une seconde auprès de celle-là, après l'avoir égalisée de la même manière; et une troisième, et toutes les autres. Quand elles seront froides, servez-vous-en pour composer des fenètres en coupant des morceaux comme vous voudrez.

#### CHAPITRE X.

COMMERT SE POST LES VASES DE VEARE.

Pour fabriquer des vases, faites du verre d'après les procédés indiqués cum sufflaveris secundum quantitatem quam volueris, non facies foramen in fundo sicut superius, sed ita integrum separabis a fistula cum ligno aquæ intincto, quam fistulam mox calefactam adhærere facies in inso fundo. Elevans vero vas calefacies in flamma, et cum ligno rotundo dilatabis foramen illud unde fistulam separasti, formans oram ejus ac dilatans secundum libitus tuos, amplificabisque circa fistulam fundum ut inferius cavum sit. Ouod si volueris ansas in co facere, quibus possit pendere, accipe gracile ferrum, mittens illud summotenus in vas vitri, et cum ei modicum adhæserit, auferens pone super vas, in quo loco placuerit, et cum adhæserit, calcfacies ut firmiter hæreat. Fac ex his ansas ' quot velis, interim tenens vas juxta flammam ut calidum sit nec tamen liquescat. Aufer etiam modicum vitri a furno ita ut filum post se trahat, et apponens vasi in quo loco volueris, circumvolve juxta flammam ut hæreat. Ouo facto secundum consuetudinem amovebis fistulam, mittens

· Editio vitiose ansis

plus haut; et, lorsque vous aurez soufflé selon la quantité que vous désirez, vous ne ferez pas comme précédemment une ouverture au fond, mais vous détacherez en entier du tube avec un bois trempé dans l'eau; puis chanffant le tube, vous le ferez adhérer au fond. Présentant le vase à la flamme, vous le chaufferez, et avec un bois rond, vous élargirez l'ouverture d'où vous avez séparé le tube, en travaillant et dilatant à volonté les bords. Vous agrandirez le fond autour du tube en sorte qu'il soit creux à la partie inférieure. Si vous voulez faire au vase des anses pour pouvoir le suspendre, prenez un fer mince, plongez-le jusqu'au bout dans le verre; quand il en aura pris un peu, enlevez et placez sur le vase où vous voudrez; lorsqu'il aura adhéré, vous chaufferez pour consolider. Faites ainsi un tel nombre d'anses qu'il vous plaira, tenant alors le vase près de la flamme, de façon qu'il se conserve chaud sans se fondre. Prenez aussi un peu de verre dans le four, de manière qu'il traîne après lui un fil, et, le plaçant sur la partie du vase que vous préférez, roulez autour près de la flamme, pour qu'il adhère. Cela fait, selon l'usage, vous ôterez le tube,

vas in furnum refrigerii; atque hoc modo operaberis, quantum velis.

## CAPUT XI.

#### DE AMPULLIS CUM LONGO COLLO

Quod si volueris ampullas cum longo collo facere, sic age. Cum sufflaveris calidum vitrum quasi vesicam magnam, obstrue foramen fistulæ pollice tuo, ne forte ventus exeat, vibrans ipsam fistulam cum vitro, quod ei appendet, ultra caput tuum, eo modo quasi velis eam projicere, et mox extenso collo ejus in longum, elevata manu tua in altum, sine ipsam fistulam cum vase inferius dependere, ut collum non curvetur, et sic separans cum humido ligno mitte in furnum refrigerii.

déposant le vase dans le fourneau de refroidissement. Vous opérerez ainsi, tant que bon vous semblera.

CHAPITRE XI.

Pour fabriquer des flacons à long col, faites ainsi. Après avoir soufflé du verre chaud, en forme de grande vessie, fermez l'ouverture du tube avec votre pouce, de peur que l'air ne s'échappe, agitant le tube avec le verre qui y est suspendu, par derrière votre tête, comme si vous vouliez le jeter au loin. Le col s'étant développé en longueur, levez votre main en haut, et laissez le tube avec le vase pendre audessous, de peur que le col ne se courhe; alors séparant avec un bois humide, mettez dans le fourneau de refroidissement.

#### CAPIT XII.

#### DE DIVERSIS VITRI COLORIBUS.

Inveniuntur in antiquis ædificiis paganorum in musivo opere, diversa genera vitri; videlicet album, nigrum, viride, crocemus asphireum, rubicundum, purpureum, et non est perspicax, sed densum in modum marmoris, et sunt quasi lapilli quadri, ex quibus fiunt electra in auro, argento et cupro, de quibus in suo loco sufficienter dicemus. Inveniuntur etiam vascula diversa eorundem colorum, quæ colligunt Franci in hoc opere peritissimi, et saphireum quidem fundunt in furnis suis, addentes ei modicum vitri clari et albi, et faciunt tabulas saphiri pretiosas ac satis utiles in fenestris. Faciunt etiam ex purpura et viridi similiter.

# CHAPITRE XII.

DES DIVERSES COULTURE DE TARRE

On trouve dans les antiques édifices des Paiens, parmi les ouvrages de nésique, différentes espèces de verre, savoir : du blanc, du noir, du vert, du jaune, du saphir, du rouge, du pourpre. Il n'est pas transparent, mais opaque comme du marbre. Ce sont des espèces de petites pierres carrées dont on fait des incrustations

dans for, l'argent et le cuivre : nous en parlerons avec détail à l'article qui les concerne. On trouve aussi divers petits vases de ces mêmes couleurs, qui sont recueillis par les Français, très-habiles dans ce travail. Ils fondent dans leurs fourneaux le saphir, en y ajoutant un peu de verre clair et blanc, et ils fabriquent des feuilles de saphir précieuses et assez utiles dans les fenêtres. Ils en font autant du pourpre et du vert.

### CAPUT XIII.

#### DE VITREIS SCYPHIS, QUOS GRÆCI AURO ET ARGENTO DECORANT.

Græci vero faciunt ex eisdem saphireis lapidibus pretiosos seyphos ad potandum, decorantes eos auro hoc modo. Accipientes auri petulam, de qua superius diximus, formant ex ea effigies hominum, aut avium, sive bestiarum, vel foliorum, et ponunt eas cum aqua super seyphum in quocumque loco voluerint; et hæc petula debet aliquantulum spissior esse. Deinde accipiunt vitrum clarissimum, velut crystallum, quod ipsi componunt, quodque mox, ut senserit calorem ignis, solvitur, et terunt diligenter super lapidem porphiriticum cum aqua, ponentes cum pincello tenuissime super petulam per onnia, et cum siccatum fuerit, mittunt in furnum, in quo' fenestræ vitrum pictum coquitnr, de quo postea dicemus, supponentes ignem et ligna faginea in fumo onnino siccata. Cumque viderint flammam seyphum tandiu pertransire donce modicum ri-

· porphireticum M. - a ubi M.

## CHAPITRE XIII.

IN COUPES BE VESSE OUR LIN CRECK CRYEST N'ON ST N'ASCERT.

Les Grecs font avec les mêmes pierres de saphir des coupes précieuses pour hoire. Voici comment ils les ornent d'or. Prenant de la feuille d'or, dont nous avons parlé plus haut, ils en fabriquent des images d'hommes, d'oiseaux, d'animaux ou de feuillages, et ils les posent avec de l'eau sur la coupe partout où ils veulent. Cette feuille doit être un pue épaisse. Ensuite ils prennent du verre très-clair comme du cristal qu'ils composent eux-mêmes, et qui, en sentant la chaleur du feu, se dissout. Ils le broient soigneusement sur une pierre de porphyre seve de l'eau, et en appliquent avec le pinceau une couche très-fine sur toute la feuille: lorsque cela est sec, ils le placent dans le fourneau dans lequel se cui le verre pour les vitraux peints dont uous parlerons par la suite, et mettent dessous du feu avec des bois de hêtre parfaitement séchés à la funde. Quand ils voient la lamme pienter la coupe au voient la flamme pienter la coupe au borem trahat, statim ejicientes ligna, obstruunt furnum, donec per se frigescat; et aurum nunquam separabitur.

## CAPUT XIV.

#### STEM ALIO MODO.

Faciunt etalio modo, accipientes aurum in molendino molitum, cujus usus est in libris, temperant aqua, et argentum similiter, facientes inde circulos et in eis imagines, sive bestias, aut aves, opere variato, et liniunt hæc vitro lucidissimo, de quo supra diximus. Deinde accipientes vitrum album et rubicundum ac viride, quorum usus est in electris, terunt super lapidem porphiriticum unumquodque per se diligenter cum aqua, et inde pingunt flosculos et nodos, aliaque minuta, quæ voluerint, opere vario inter circulos et nodos, et limbum circa oram; et hoc mediocriter spissum, coquentes in furno ordine quo supra. Faciunt

point qu'elle prenne une légère rougeur, aussitôt, enlevant le bois, ils bouchent le fourneau jusqu'à ce qu'il se soit refroidi, et l'or ne se détachera jamais.

## CHAPITRE XIV.

ušnu svist autau paocábá.

Ils emploient aussi nn autre moyen. Prenant de l'or moulu dans un moulin dont on se sert pour les livres, ils l'étendent d'eau; de même pour l'argent. Ils en font des rouds, et dans ces ronds des images, des animaux ou des oiseaux d'un travail varié; ils les enduisent du verre très-brillant dont nous avons parlé. Ensuite, prenant du verre blanc, du rouge et du vert, en usage dans les incrustations, ils broient sur une pierre de porphyre chacun de ces verres à part avec de l'eau, ils en peignent de petites fleurs, des nœuds et autres petits ornements, à leur choix, avec un travail de différentes couleurs entre les ronds et les nœuds, et la broderie autour du bord; et cela, d'une épaisseur moyenne, cuisant dans le fourneau d'après les procédés déjà indiqués. Ils font aussi des coupes de

quoque scyphos ex purpura sive levi saphiro, et fialas mediocriter extento collo circumdantes filis ex albo vitro factis, ex eodem ansas imponentes. Ex aliis etiam coloribus variant diversa opera sua pro libitu suo.

## CAPUT XV.

#### DE VITRO GRÆCO, QUOD MUSIVUM OPUS DECORAT

Vitreas etiam tabulas faciunt opere fenestrario ex albo vitro lucido, spissas ad mensuram unius digiti, findentes eas calido ferro per quadras particulas minutas, et cooperientes eas in uno latere auri petula, superliniunt vitrum lucidissimum tritum ut supra, et componunt eas conjunctim super ferream tabulam, de quo paulo inferius dicemus, coopertam calce sive cineribus coquentes in furno fenestrarum, ut supra. Hujusmodi vitrum interpositum musivum opus omnino decorat.

pourpre ou de saphir léger, et des fioles à col médiocrement allongé, les entourant de fils faits avec du verre blanc, et y plaçant des anses du même verre. Ils ornent encore à volonté leurs divers travaux d'autres couleurs.

## CHAPITRE XV.

DY YEARS GARE OUT OANS AS TRAVAIL DE MOLNIQUE

Ils font, de la même manière que le verre à vitre, des feuilles d'un verre blanc, brillant, de l'épaisseur d'un doigt. Ils les coupent avec un fer chaud en petits morceaux carrés, les couvrent, d'un côté, de feuille d'or, puis d'une couche de verre très-brillant, broyé comme plus haut; ils les rejoignent ensemble sur sur table de fer, dont nous parlerons un peu plus bas, couverte de chaux ou de cendere, et les cuisent dans le fourneau du verre à vitre comme ci-dessus. Cette espèce de verre, entremélée à la mosaïque, y produit un très-bel effet.

## CAPUT XVI.

#### DE VASIS PICTILIBUS DIVERSO COLORE VITRI PICTIS.

Scutellas quoque fictiles et navicula faciunt, aliaque vasa fictilia, pingentes ea hoc modo. Accipiunt omnium genera colorum, terentes ea singillatim cum aqua, et ad unumquenque colorem miscentes ejusdem coloris vitrum per se minutissime tritum cum aqua, quintam partem, inde pingunt circulos sive arcus vel quadrangulos, et in eis bestias, aut aves, sive folia vel aliud quodcumque voluerint. Postquam vero ipsa vasa tali modo depicta fuerint, mittunt ea in furnum fenestrarum, adhibentes inferius ignem atque ligna faginea sicca, donec a flammis circumdata candescant, sicque extractis lignis furnum obstruunt. Possunt etiam eadem vasa per loca decorare auri petula, sive molito auro et argento, modo quo supra, si voluerint.

#### CHAPITRE XVI.

DES VALES D'ARGILE PRINTS DE DIFFÉRENTES COULSURS DE VERRE.

Ils font aussi des coupes, des navettes et autres vases d'argile, qu'ils peignent de cette manière. Ils prennent des couleurs de toute espèce, ils broient avec de l'eau chacune séparément; à chaque couleur, ils mêlent un cinquième de verre de même couleur, broyé à part avec de l'eau; ils en peignent des cercles, des arcs, des carés, et, dans ces figures, des animaux, des oiseaux, des feuillages ou toute autre chose, à volonté. Après avoir ainsi orné les vases de peintures, ils les mettent dans le fourneau du verre à virre, y allumant un feu de bois de hêtre see jusqu'à ce que, environnés par les flammes, ils soient chauffés au blanc. Alors ils retirent le bois et bouchent le fourneau. Ils peuvent aussi à volonté décorer ç de tils les mêmes vases avec de la feuille d'or ou de la poudre d'or et d'argent, de la façon déjà indiquée.

## CAPUT XVII.

#### DE COMPONENDIS PENESTRIS

Cum volueris fenestras componere vitreas, primum fac tibi tabulam ligneam aqualem tanta latitudinis et longitudinis, nt possis unius cujusque fenestræ duas partes in ea operari, et accipiens cretam atque radens cum cultello per totam tabulam, asperge desuper aquam per omnia, et frica cum panno per totum.
Cumque siccata fuerit, accipe mensuram unius partis in fenestra
longitudinem et latitudinem, pingens eam in tabula regula et
circino cum plumbo vel stagno, et si vis limbum in ea habere,
pertrahe cum latitudine qua tibi placuerit, et opere quo volueris. Quo facto pertrahe imagines quot volueris in primis plumbo
vel stagno, sicque rubeo colore sive nigro, faciens omnes tractus
studiose, quia necessarium erit cum vitrum pinxeris, ut secundum'
tabulam conjungens' umbras et lumina. Deinde disponens va-

1 secundam ed. - 2 Conjungas?

#### CHAPITRE XVII.

DE LA COMPOSITION DES PENÉTARS.

Lorsque vous voudrez composer des fenètres de verre, d'abord faites une table de bois unie, assez longue et assez large pour que vous puissiez y ravailler deux panneaux de chaque fenêtre; prenant de la craie et la raclant avec un couteau par toute la table, aspergez d'eau paratout, et frottez partout avec un linge. Quand cela sera sec, prenez mesure de la lougueur et de la largeur du panneau de la fenêtre, marquez-la sur la table à la règle et au compas, avec du plomb ou de l'étain. Si vous voulez y faire un bord, tracez-le avec la largeur et Cornement que vous jugerez convenables. Cela fait, tracez les images en aussi grand nombre que vous voudrez, d'abord avec du plomb ou de l'étain, ensuite avec de la couleur rouge ou de la noire, faisant tous les traits avec soin; car il faudra, lorsque vous aurez peint le verre, faire renconter les ombres et la lumière selon le plan de la table. Disposant les

rietates vestimentorum, nota uniuscuiusque colorem in suo loco. et aliud quodcumque pingere volueris, littera colorem signabis. Post hæc accipe vasculum plumbeum, et mittens in eo cretam cum aqua tritam, fac tibi pincellos duos vel tres ex pilo, videlicet de cauda mardi, sive grisii, vel spirioli, aut catti, sive de coma asini; et accipe unam partem vitri cujuscumque generis" volueris, quæ ex omni parte major sit loco in quo ponenda est, adhibens eam campo ipsius loci, et sicut consideraveris tractus in tabula per medium vitrum, ita pertrahe cum creta super vitrum exteriores tractus tantum, et si vitrum illud densum fuerit sic ut non possis perspicere tractus qui sunt in tabula, accipiens album vitrum pertrahe super eum, utique cum siccum fuerit pone densum vitrum super album elevans contra lucem, et sicut perspexeris, ita pertrahe. Eodem modo designabis omnia genera vitri sive in facie, sive in vestimentis, in manibus, in pedibus, in limbo, vel in quocumque loco colores ponere volueris.

différentes draperies, marquez la couleur de chacune à sa place; et toute autre chose que vous vous proposez de peindre, indiquez - en la couleur par une lettre. Après cela, prenant un petit vase de plomb, et y mettant de la craie broyée dans de l'eau, faites-vous deux ou trois pinceaux de poil, savoir de queue de martre, ou de vair, ou d'écureuil, ou de chat, ou de crinière d'âne; prenez un moreau de verre de l'espèce que vous voudrez, plus grand partout que l'espace qu'il doit occuper, le plaçant à plat sur cet espace. Alors, comme vous verrez les traits sur la table à travers le verre, tracezy ainsi avec de la craie les traits extérieurs seulement; et si le verre est épais au point que vous ne puissiez apercevoir à travers les traits qui sont sur la table, prenant du verre blanc, traeez-les dessus; quand il sera sec, appliquez le verre épais contre le blanc, et, élevant à la lumière, calquez-les comme vous les verrez. Vous marquerez de même tous les genres et verre, soit pour les figures, soit pour les draperies, les mains, les pieds, la hordure, ou tout ce que vous voudrez colorier.

## CAPUT XVIII.

#### DE DIVIDENDO VITRO.

Postea calefacies in foco ferrum divisorium, quod sit per omnia gracile, sed in fine grossius. Quod cum canduerit in grossior parte, appone vitro, quod dividere volueris, et mox apparebit initium fracturæ. Si vero vitrum durum fuerit, madefac illud digito tuo ex saliva in loco, ubi ferrum posueras; quo statim fisso, secundum quod dividere volueris, trahe ferrum et fissura sequetur. Omnibus vero partibus ita divisis, accipe grosanium ferrum, quod sit longitudine unius palmi, utroque capite recurvum, cum quo æquabis et conjunges omnes partes, unamquamque in suo loco. His ita compositis accipe colorem cum quo vitrum pingere debes, quem tali modo compones.

## CHAPITRE XVIII

OR LA MASSÈRE DE COUPER LE VERLE

Vous ferez chauffer au foyer le fer à couper. Il devra être mince partout, mais plus gros au bout. Quand il sera rouge, appliquez-en le gros bout sur le verre que vous voudrez diviser, et bientôt apparaitra un commencement de fèlure. Si le verre résiste, humectez-le de salive avec votre doigt à l'endroit où vous aviez, placé le fer. il se fendra aussiót. Selon que vous voudrez couper, promenez le fer, et la fissure suivra. Toutes les parties ainsi divisées, prenez le grésoir : ce fer sera de la longueur d'un palme et recourbé à chaque tête; avec lui vous égaliserez et joindrez tous les morceaux, chacun à sa place. Ces choses ainsi disposées, prenez la couleur avec laquelle vous devez peindre le verre; elle se compose de la manière suivante.

#### CAPIIT XIX.

#### DE COLORE CUM OUO VITRUM PINGITUR

Tolle cuprum tenue percussum, comburens in parvula patella ferrea, donce pulvis omnino sit, et accipe particulas viridis viri, et saphiri græci, terens singulariter inter duos lapides porfiriticos, et commiscens hæc tria simul, ita ut sit tertia pars pulvis, et tertia viride, tertiaque saphirum, teres pariter super ipsum lapidem cum vino vel urina diligentissime, et mittens in vas ferreum sive plumbeum, pinge vitrum cum omni cautela secundumtractus, qui sunt in tabula. Quod si litteras in vitro facere volueris, partes illas cooperies omnino ipso colore, scribens eas cauda pincelli.

## CHAPITRE XIX.

HE LA COULTE AVEC LAQUELLE OF PRIFT AS VERNE.

Prenez du cuivre mince battu, brilez-le dans un petit vase de fer, jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre, puis des parcelles de verre vert et de saphir grec, broys l'un après l'autre entre deux pierres de porphyre; mêlez ces trois choses ensemble de façon que le cuivre y soit à la dose d'un tiers, le vert d'un tiers et le saphir d'un tiers. Vous broierez le tout soigneusement sur la même pierre, avec du vin ou de l'urine, et, mettant dans un vase de fer ou de plomb, peignez le verre en suivant scrupuleusement les traits qui sont sur la table. Si vous voulez faire des lettres sur le verre, vous couvrirez les morceaux entièrement de couleur et vous écrirez avec la queue du pinceau.

## CAPUT XX.

## DE COLORIBUS TRIBUS AD LUMINA IN VITRO '.

Umbras et lumina vestimentorum, si studiosus fueris in hoc opere, poteris eodem modo facere, sicut in pictura colorum, tali modo. Cum feceris tractus in vestimentis ex colore prædicto, sparge eum cum pincello ita ut vitrum fiat perspicax in ea parte, qua luminam facere consuevisti in pictura, et idem tractus in una parte sit densus, in altera levis, atque levior cum tanta diligentia discretus, quasi videantur tres colores appositi. Quem ordinem etiam observare debes infra supercilia, et circa oculos atque nares et mentum, ac circa facies juvenum, circa pedes nudos et manus et reliqua membra nudi corporis, sitque species picturæ composita colorum varietate.

· Hunc titulum, in Ed. vitiose descriptum, posuimus ex indice capitum.

#### CHAPITRE XX.

OSS TACES COPILIDAS POPA LOS AUMIDISES DANS AS TERAT.

Vous pourrez faire, si vous le voulez ici, les ombres et les lumières des draperies, comme dans la peinture, de la manière suivante. Après avoir fait les traits dans les draperies avec la couleur indiquée plus haut, étendezla au moyen du pinceau, de fuçon que le verre devienne transparent à la partie où vous avez coutume de placer la lumière dans la peinture; que le même trait soit épais d'une part et léger de l'autre, puis plus léger encore, et tellement distinct, qu'il semble que trois couleurs aient été appliquées. Vous devez observer le même procédé au-dessous des sourcils, autour des yeux, des anaines et du menton, autour des visages de jeunes gens, autour des pieds nus, des mains et des autres membres du corps nu. Que ce genre de peinture soit nuancé de diverses couleurs.

## CAPIIT XXI.

#### DE ORNATE PICTURE IN VITRO!

Sit etiam quidam ornatus in vitro, videlicet in vestibus, in sedibus, et in campis, in saphiro, in viridi et albo, purpureoque
colore claro. Cum feceris priores umbras in hujusmodi vestimentis, et sicœ fuerint, quicquid reliquum est vitri, cooperi levi colore, qui non sit tam densus sicut secunda umbra, nec tam clarus
sicut tertia, sed inter has medius. Quo exsiccato fac cum cauda
pincelli juxta priores umbras, quas feceras, subtiles tractus ex
utraque parte, ita ut inter hos tractus et priores umbras illius
levis' coloris subtiles tractus remaneant. In reliquo autem fac
circulos et ramos, et in eis flores ac folia eodem modo, quo fiunt
in litteris pictis; sed campos qui coloribus implentur in litteris,
debes in vitro subtilissimis ramusculis pingere. Potes etiam in ipsis circulis interdum bestiolas et avicolas et vermiculos ac nudas

\* Ex ind. cap. sicut supra. - 2 Ed. levius.

## CHAPITRE XXI.

DE L'ORNEMENT DE LA PRINTURE SUR TRADE.

Il faut aussi un certain ornement sur le verre, savoir dans les draperies, dans les siéges et dans les champs, sur le saphir, le vert, le blanc et le pourpre clair. Lorsque vous aures fait les premières ombres dans les draperies de ce genre, et qu'elle seront sèches, couvrez tout ce qui reste de verre d'une couleur legère, qui ne soit in aussi foncée que la seconde ombre, ni aussi claire que la troisième, mais qui tienne le milieu entre les deux. Cela sec, avec la queue du pinceau, de chaque côté de vos premières ombres, faites des traits fins, de sorte qu'entre ces traits et les premières ombres de cette legère couleur il reste des traits délicats. Dans le reste, faites des cercles et des rameaux, et dedans des fleurs et des feuilles de la même façon que dans les lettres peines. Pour les champs qui se couvrent de couleurs dans les lettres, vous devez, sur le verre, les peindre avec des rameaux très-délicats. Vous pouvez aussi introduire quelquefois dans les cercles de petits animaux, de peles cercles de petits animaux, de pe

imagines inserere. Eodem modo facies campos ex albo clarissimo, cujus campi imagines vesties cum saphiro, viridi, purpura,
et rubicundo. In campis vero saphiri et viridis' coloris eodem
modo depictis, et rubicundi non pieti, facies vestimenta ex albo
clarissimo, quo vestimenti genere nullum speciosius est. Ex supra
dictis tribus coloribus pinges in limbis ramos et folia, flores et
nodos, ordine quo supra; et uteris eisdem in vultibus imaginum
et manibus ac pedibus et in nudis membris per omnia pro eo
colore, qui in præcedenti libro dicitur pose. Croceo vitro non
multum uteris in vestimentis nisi in coronis et in eis locis ubi aurum ponendum esset in pictura. His omnibus compactis ac depictis coquendum est vitrum et color confirmandus in furno quem
compones hoc modo.

#### Ed. viridi.

uses. Vous ferez de la même manière les champs de blanc très-clair; vous en revêtirez les images de saphir, devert, de pourpre et de rouge. Pour les champs de saphir et de vert pareil-lement peints, et de rouge sans des-sins, vous y ferez les draperies de blanc très-clair ; il n'y a pas d'espèce de draperies plus belle que celle-là. Avec les trois couleurs déjà désignées, vous peindrez, dans les bordures, des rameaux, des feuilles, des fleurs et des neuds d'après le procédé indiqué.

Vous vous en servirez aussi partout dans les visages, les mains, les pieds et les membres nus des images, au lieu de la couleur qui, au livre prédedent, est appleie posch. Vous ferez rarement usage du vert jaune dans les draperies, si ce n'est pour les couronnes et les endroits où l'on placerait de l'or en peinture. Toutes ces choses composées et coloriées, il reste à affermir la couleur, en cuisant le verre dans un four que vous fabriquerez ainsi.

### CAPUT XXII.

#### DE PURNO IN QUO VITRUM COQUITUR 1.

Accipe virgas flexibiles infigens eas.terræ in angulo domus, utroque capite æqualiter in similitudinem arcuum, qui arcus habeant altitudinem pedis et dimidii, latitudinem quoque similem, longitudinem vero modice amplius duorum pedum. Deinde macerabis argillam fortiter cum aqua et fimo equi, ita ut tres partes sint argilla, et quarta fimus. Qua optime macerata, miscebis ei foenum siccum, faciens ei pastillos longos et cooperies arcum virgarum interius et exterius ad spissitudinem nnius pugni, et in medio superius relinques foramen rotundum per quod possis manum tuam imponere; facies etiam tibi tres trabes ferreos grossitudine unius digiti, et longitudine tanta ut possint transire latitudinem furni, quibus facies ex utraque parte tria foramina, ut cum volueris possis imponere et cicere. Tunc pones in furnum ignem et ligna donee exsiccetur.

1 Ex ind, cap, sicut supra.

### CHAPITRE XXII.

DU POPERRAD DANS LEGERL OR CULT LE VERNE.

Prenez des bagnettes flexibles et les plantez en terre, dans un angle de maison, par les deux bouts, également, en forme d'ares. Ces ares doivent être hauts d'un pied et demi, larges d'autant, et longs d'un peu plus de deux pieds. Vous périrez fortement de l'argile, avec de l'eau et du fumier de cheval, à la proportion de trois quarts d'argile sur un quart de fumier. Ce mélange bien pétri, yous y mélerce du foin sec, en faisant des

tourteaux longs, et vous couvrirez la voûte des haguettes intérieurement et extérieurement, de l'épaisseur du poing. Au milieu de la partie supérieure, vous laisserez une ouverture ronde pour pouvoir introduire votre main. Vous fabriquerez aussi trois barres de fer de la grosseur d'un doigt, assez longues pour traverser la largeur du four, et percées à chaque bout de trois trous, afin que vous puissiez, quand vous voudrez, les placer ou les retirer. Alors vous mettrez dans le four du feu et du bois jusqu'à ce qu'il soit sec.

# CAPUT XXIII.

#### OUOMODO COQUATUR VITRUM

Interim fac tibi tabulam ferream ad mensuram furni interius, exceptis duobus digitis in longitudine et duobus in latitudine, super quam cribrabis calcem vivum siccum, sive cineres spissitudine unius festucæ, et cum æquali ligno compones eos ut firmiter jaceant. Habebit eadem tabula caudam ferream, per quam possit portari et imponi ac extrahi. Pones autem super eam vitrum pictum diligenter et conjunctum, ita ut in exteriore parte versus caudam ponas viride et saphirum, ac interius album et croceum et purpureum, quod durius est contra ignem, et sic immissis trabibus pones super eos tabulam. Deinde accipies ligna faginea in fumo valde sicca, et accendes ignem modicum in furno, postea majorem cum omni cautela, donec videas flammam retro, et ex utraque parte inter furnum et tabulam ascendere, et vitrum transiendo atque quasi lingendo cooperire, tamdiu

#### CHAPITRE XXIII.

-----

Cependant, faites-vous une table de fer à la mesure de l'intérieur du four, diminuant deux doigts sur la longueur et deux sur la largeur; vous y tamiserze de la chaux vive sèche ou des cendres, de l'épaisseur d'une paille; vous les arrangerez avec un bois lisse, afin qu'elles tiement solidement. Cette même table aura une queue en fer pour la porter, l'introduire ou la retirer-Vous y placerez le verre, soigneu-

sement peint et uni, de manière que sur la partie extérieure, vers la queue, soient le vert et le saphir, sur la partie intérieure le blanc, le jaune et le pourpre, résistant davantage au feu. Alors, introduisant les barres, vous mettrez la table dessus. Vous prendrez du bois de hêtre bien séché à la fumée, vous allumerez dans le fourneau un feu modéré, ensuite plus fort, avec grande précaution. Lorsque vous verrez la flamme ressoriir, monter, des deux côtés, entre le four et la table, et couvrir le verre en passant

donec modice candescat, et statim eiciens ligna obstrues os fornacis diligenter, ac superius foramen per quod fumus exibat usque dum per se refrigeret. Ad hoc valet calx et cinis super tabulam, ut servet vitrum, ne super nudum ferrum a calore confringatur. Ejecto autem vitro proba, si possis cum ungue tuo colorem erodere; si non, sufficit ei, si autem, iterum repone. Tali modo partibus omnibus coctis, repone super tabulam singulas in suo loco, deinde funde calamos ex puro plumbo hoc modo.

# CAPUT XXIV.

### DE PERREIS ! INPUSORIES.

Fac tibi duos ferros, qui habeant latitudinem digitorum duorum et spissitudinem unius digiti, longitudinem que unius ulnæ.

· Ed. ferris.

comme en le léchant jusqu'a ce qu'il blanchise un peu, aussirit, ôtez le bois. Vous fermerez la porte du fourneau avec soin, aims que l'ouverture supérieure par où sortait la fumée, tandis qu'il se refroidira de lui-sudene. La chaux et la cendre sur la table servent à couserver le verre qui ne peut plus se briser par la chaleur et le contact immédiat avec le fer. En retirant le verre, essayez si vous pouvez gratter la couleur avec votre ongle. Si elle ne s'enlève pas, il suffit. Dans le cas contraire mettez-le cuire

derechef. Toutes les parties cuites ainsi, replacez sur la table chacune en son lieu, ensuite fondez des verges de plomb pur de la manière suivante.

#### CHAPITRE XXIV.

---

Fabriquez deux fers qui aient deux doigts de largeur, un d'épaisseur et une aune de longueur. Vous les assemblerez à l'une des extrémités en maHos copulabis in una summitate in modum cardinum ut sibi adhæreant, et uno clavo firmentur, ita ut possint claudi et aperiri, et in altero capite facies eos aliquantulum latiores et tenuiores ita, ut cum clauduntur, sit quasi initium foraminis interius, et exteriores costæ æqualiter procedant; sicque conjunges eos cum ruucina et lima, ut nihil luminis inter cos perspicere possis. Post hæc separabis eos ab invicem, acceptaque regula facies in medio unius partis duas lineas, et e contra in medio alterius duas, a summo usque deorsum parva latitudine, et fodies, ferro fossorio, quo candelabra fodiuntur ac cetera fusilia, quam profunde volueris, et rade interius inter duas regulas modicum in utroque ferro, ut cum plumbum in eis fuderis, una pars fiat. Os vero, in quod funditur, ita ordinabis, ut una pars ferri jungatur in alteram, ne possit in fundendo vacillare.

nière de gonds pour qu'ils se tiennent ensemble, assujettis par un clou, afin de pouvoir s'ouvrir et se fermer. A l'autre tête, vous les ferez un peu plus larges et plus minces, de façon que, lorsqu'ils sont fermés, il y ait comme un commencement de cavité intérieure, et que les côtés extérieurs s'avancent également : vous les joindrez au moyen du rabot et de la lime, si bien que vous ne puissiez apercevoir de lumière entre eux. Après cela, vous les séparerez l'un de l'autre, et prenant une règle, vous tracerez deux lignes au milieu de l'un des morceaux, puis deux au milieu de l'autre sur la

place correspondante, du haut jusqu'en bas, de peu de largeur. Vous creuserez avec le fer dont on se sert pour creuser les chandeliers et autres ouvrages en métal foudt, aussi profondément que vous voudrez : vous raclerez un peu intérieurement entre les lignes faites à la règle dans les deux branches, afin que, quand vous y aurez coulé le plomb, il n'y ait qu'une partie. Quant à l'ouverture où l'on verse, vous l'arrangerez de sorte que l'une des pièces de fer s'adapte à l'autre, afin que pendant la fusion elle ne puisse vaciller.

### CAPUT XXV.

#### DE FUNDENDIS CALAMIS.

Post hee fac tibi larem ubi plumbum fundas, et in lare fossam in quo ponas testam ollæ magnam, quam linies interius et exterius argilla cum fimo ' macerato ut firmior sit, et super eam accendes ignem copiosum. Cumque siccata fuerit, pone plumbum super ignem intra testam ita, ut cum liquefactum fuerit fluat in eam. Iterum 'aperiens ferrum calami pone super carbones, ut calidum fiat, et habeas lignum longitudinis unius ulnæ, quod sit in uno capite, quo manu tenebitur, rotundum, in altero vero planum et latum ad mensuram quatuor digitorum, ubi incidatur in transverso usque in medium secundum latitudinem ferri, in quam incisuram ipsum ferrum calidum et in se clausum pones, et ita in superiori parte manu modicum reflexa tenebis, ut inferiori parte super terram stet, acceptaque parvula patella

1 Sie C. L. Ed. fiono. - 2 interim legendum videtur.

### CHAPITRE XXV.

-----

Faites un foyer pour y fondre du plomb, et dans ce foyer, une fosse où vous placerez un grand vase en terre. Vous l'enduirez à l'intérieur et à l'extérieur d'argile pétrie avec du funier, afin de lui donner de la solidité; dessus, vous allumerez un grand feu. Quand il sera sec, placez du plomb sur le feu au milieu du vase en sorte qu'il coule au fond lorsqu'il sera fondu. Alors, ouvrant le fet creux, placez sur les charbons pour qu'il chauffe; apez un bois d'une aune de longueur, qui soit rond au bout par lequel on le tient à la main, et à l'autre, plat et large de quatre doigts; que là il y ait une entaille transversale jusqu'au milieu selon la largeur du fer. Dans cette entaille vous placeres le fer chaud et fermé sur lui-nûme; en cet état, vous le tiendrez par la partie supérieure, la main légèrement pliée, pour que de la partie inférrieure il repose sur la terre: prenant une petite culler en fer, chauffée, ferrea calefacta, hauri liquefactum plumbum et funde in ferrum. Et statim depone patellam super ignem ut semper calida sit, ejectumque ferrum a ligno super terram aperi cum cultello, et eiciens calamum rursum claude et repone in lignum. Si autem non possit plumbum ferro funditus influere, calefacto melius ferro iterum funde; sieque temperabis donec plenum fiat, quia, si æqualiter temperatum fuerit, in uno calore plus quam quadraginta calamos fundere poteris.

# CAPUT XXVI.

#### DE LIGNEO INPUSORIO.

Quod si ferrum non habueris, perquire tibi lignum abietinum vel aliud, quod æqualiter findi possit, longitudinis, latitudinis et spissitudinis ut supra, quod fissum incide exterius rotundum.

puisez le plomb fondu et versez dans le fer. Aussitôt déposez la cuiller sur le feu pour qu'elle soit toujours chaude; jetez à terre le fer dégagé du bois, ouvrez avec un couteau, ôtez la verge, fermez derechef et replacez dans le bois. Mais, si le plomb ne peut couler jusqu'au fond du fer, ayant mieux chauffé ce fer, versez de nouveau, et vous élèverez ainsi la température jusqu'à ce qu'il se remplisse : car, si elle est ézale, avec une seule chaleur vous

pourrez fondre plus de quarante verges.

#### CHAPITRE XXVI.

----

Si vous n'avez pas de fer, cherchez un bois de sapin ou autre qui puisse être fendu droit, de la longueur, de la lorgeur et de l'épaisseur déjà indiquées. Après l'avoir fendu, arrondissez-le extérieurement. Deinde ordinabis duo signa parvula exterius in utraque utriusque ligni fronte, secundum quod volueris calamum esse latum in medio, accipiensque filum lineum retortum et gracile, madefac illud in rubeo colore, disjunctisque lignis super unam partem interius appone ipsum filum a signo, quod incidisti superius, usque ad signum inferius, ita ut firmiter extendatur, et adjungens illi alterum lignum fortiter comprime, ita ut cum separaveris, color in utrisque partibus appareat. Ejectumque filum et rursum colore madidum affige in alterum signum, iterumque super pone alterum lignum et comprime. Cumque in utrisque partibus color apparuerit, incide cultello calamum, quam latum et profundum volueris, sic tamen ut incisura finem non pertranseat, sed superius, ubi infundi debet, foramen habeat. Quo facto ligna conjunge, ligans cum corriga a summo usque deorsum, et teneus cum ligno infunde plumbum, solutaque corriga eice calanium. Rursumque ligans et infundens, hoc tam diu facies,

Vous marquerez deux petits signes à l'extérieur, à chaque bout de chacun des deux bois, selon la largeur que vous voudrez donner au milieu des verges. Prenant du fil de lin retors et fin, trempez-le dans de la couleur rouge; séparant les bois, appliquez ce fil sur une des faces intérieures, depuis le signe marqué à l'extrémité supérieure jusqu'à celui de l'autre extrémité, en sorte qu'il soit fortement tendu; puis, appliquant l'autre bois, comprimez avec force de facon que, quand vous aurez séparé, la couleur paraisse sur les deux morceaux. Enlevez le fil, trempez-le derechef dans la couleur, imprimez sur l'autre signe, replacez l'autre bois, et serrez. Lorsque la couleur aura paru dans les deux morceaux, faites avec un couteau le creux de la largeur et de la profondeur que vous voudrez, en sorte cependant que la rainure ne traverse pas le bout, et qu'en haut, par où l'on doit verser, il y ait une ouverture. Cela fait, joignez les bois, liant avec une courroie du haut en has, Tenant-avec un autre bois, versez le plomb et déliant la courroie, ôtez la verge : de nouveau liez. versez et continuez cela jusqu'à ce que la brûlure arrive à la fin de la

donec ustura usque in finem incisuræ perveniat; sicque postea leviter, quoties et quantum volueris, infundere poteris. Cumque tibi sufficere calamos videris, incide lignum duobus digitis latum et tam spissum sicut calamus latus est interius, dividens illud in medio ita, ut in una fronte integrum sit et in altera incisum ubi calamus inferatur. Quem impositum incide cum cultello ex utraque parte, et plana et rade sicut placuerit.

## CAPUT XXVII.

#### DE CONJUNGENDIS ET SOLIDANDIS PENESTRIS.

His ita completis accipe stagnum purum et commisce ei quintam partem plumbi, et funde in supradicto ferro sive ligno quot calamos volueris, cum quibus opus tuum solidabis. Habeas quoque clavos quadraginta longitudine digiti unius, qui sint in uno capite graciles et rotundi, in altero quadri et recurvi penitus,

rainure. Alors vous pourrez verser legierement autant que vous voudrez. Quand vous penserez avoir assez de verges, coupez un hois large de deux doigts et épais comme la verge est large intérieurement, le fendant par le milieu pour que d'un bout il soit entier, et présente de l'autre une fente à placer la verge. Après l'y avoir mise, taillez avec un couteau des deux côtés; polissez et raclez, comme il vous plaira.

#### CHAPITRE XXVII.

OR L'AMENGAGE OF DE LA SCEDENT DES PRESTALS

Ces choses ainsi exécutées, prenex de plomb, fondez dans le fer ou le bois décrit ci-dessus, autant de verges que vous voudrez, avec lesquelles vous souderez votre travail. Ayez aussi quarante clous de la longueur d'un doigt, qui soient à l'un des bouts pointus et ronds, à l'autre carrés et out à fait recourbés de

ita ut foramen appareat in medio. Deinde accipe vitrum pictum et coctum et pone secundum ordinem in altera parte tabulæ ubi nulla pictura est. Post hæc tolle caput unius imaginis, et circumvolvens illud plumbo repone diligenter in suo loco, et circumfige ei tres clavos cum malleo ad hoc opus apto, adjungens ei pectus et brachia ac reliqua vestimenta; et quamcumque partem stabilieris, confirma eam exterius clavis, ne moveatur a suo loco. Tunc habeas ferrum solidatorium, quod sit longum et gracile, in summitate vero grossum ac rotundum, et in summo ipsius rotunditatis deductum et gracile, limatum et superstannatum, ponaturque in ignem. Interim accipe calamos stanneos quos fudisti, et perfunde eos cera ex utraque parte, et radens plumbum in superficie per omnia loca, quæ solidanda sunt. Accepto ferro calido appone ei stagnum, in quocumque loco duæ partes plumbi conveniunt, et cum ferro linies donec sibi adhæreant. Statutis vero imaginibus eodem modo ordinabis campos cuiuscumque coloris volueris, et sic particulatim compones fenestram. Perfecta vero fenestra et in uno latere solidata, conver-

manière à laisser paraître une ouverture au milieu. Prenez le verre peint et cuit, mettez-le en ordre sur l'autre partie de la table où il n'y a aucun dessin. Après cela, enveloppant de plomb la tête d'une image, mettez-la soigneusement à sa place et fichez à divers points de sa circonférence trois clous avec un marteau propre à cette opération. Joignez-y la poitrine, les bras et autres parties vêtues : tout ce que vous attacherez, affermissezle extérieurement avec des clous, de peur de déplacement. Ayez alors un fer à souder qui soit long, mince, gros et rond au bout, puis à l'extrémité de la rondeur, aminci, effilé, limé et recouvert d'étain, et mettezle au feu. Cependant prenez les verges d'étain que vous avez fondues, couvrez-les de cire des deux côtés, raclant le plomb à la superficie à tous les endroits qui doivent être soudés. Avec le fer chaud, mettez de l'étain partout où deux morceaux de plomb se rencontrent, vous promènerez le fer jusqu'à ce qu'ils adhérent entre eux. Les images posées, vous arrangerez de la même façon les champs de la couleur que vous voudrez : vous composerez ainsi la fenêtre partie par partie. Lorsqu'elle est achesam in aliud simili modo radendo et solidando confirmabis per

### CAPUT XXVIII.

#### DE GEMMIS PICTO VITRO IMPONENDIS.

In imaginibus vero fenestrarum si volueris in crucibus, et in libris, aut in ornatu vestimentorum, super vitrum pictum gemas facere alterius coloris absque plumbo, videlicet iacinctos' et smaragdos, hoc modo agas. Cum fecéris in suis locis cruces in capite majestatis, ant librum, sive ornamenta in fine vestium, que in pictura fiunt ex auro sive ex auripigmento, hac in fenestris fiant ex croceo vitro claro. Quæ cum pinxeris opere fabrili, dispone loca in quibus lapides ponere volueris, acceptisque par-

Sic Ed

vée et soudée d'un côté, la tournant de l'autre, vous l'affermirez partout de même, en raclant et en soudant.

#### CHAPITRE XXVIII.

DE LA PORE DAS PIRREES PRÉCIRISES SUR LE VRANE PRINT.

Dans les figures des fenêtres, si sur les croix, sur les livres ou sur les ornements des draperies, vous voulez faire sur le verre peint des pierres précieuses d'une autre couleur, sans plomb, par exemple des hyacinthes et des émeraudes, vous procédérez ainsi. Quand vous aurez disposé à leurs places des croix dans les gloires, ou un livre, ou des ornements au bord des vêtements, les choses qui en peinture se font d'or ou d'orpin, dans les fenêtres doivent se faire en verre jaune clair. Lorsqu'elles seront peintes auivant les règles de l'actier, préparez les places où vous voudrez poser des pierres; et prenant des parcelles de saphir clair, formez-

ticulis saphiri clari, forma inde iacinctos secundum quantitatem locorum suorum, et ex viridi vitro smaragdos, et sic age ut inter duos iacinctos semper smaragdus stet. Quibus diligenter in suis locis conjunctis et stabilitis, densum colorem trahe circa eos cum pincello, ita ut inter duo vitra nihil fluat, sicque cum reliquis partibus in furno coque et adhærebunt sibi ita ut nunquam cadant.

# CAPUT XXIX.

#### DE SIMPLICIBUS PENESTRIS.

Si vero volueris simplices fenestras componere, mensuram longitudinis et latitudinis primum fac in lignea tabula, deinde pertrahe nodos vel aliud quod libuerit, distinctisque coloribus imponendis, finde vitrum et grosa conjunge, adhibitisque clavis include plumbo, et solida ex utraque parte, circumpone ligna clavis firmata et confige ubi volueris.

en des byacinthes en proportion avec le nombre des places auxquelles vous les destinez, puis avec du verre vert des émeraudes; faites en sorte qu'il y ait toujours une émeraude entre deux hyacinthes. Les ayant jointes et consolidées soigneusement à leurs places, entourez-les au moyendu pinceau d'une couleur épaisse, afin que rien ne puisse couler entre deux verres : dans cet sétat, cuisez avec les autres parties d'ans le fourneau, et elles adhéreront, entre elles au point de ne jamais tom-

#### CHAPITRE XXIX.

DES SIMPLES PERÊTRES.

Sì vous voulez construire de simples enêtres, tracez d'abord la mesure de la longueur et de la largeur sur une table de bois; ensuite dessinez des nœuds et autres choses qu'il vous plaira : disposant les couleurs à placer, taillez le verre et joignez-le par la groisure. Au moyen de clous entourez de plomb, soudez des deux côtés, placez autour des bois assijettis par des clous et attachez où vous voudrez.

# CAPUT XXX.

### QUOMODO REPORMETUR VAS VITREUM PRACTUM.

Si forte vas vitreum cujuscumque generis cadit aut percutitur, ita ut frangatur vel findatur, hoc modo reparetur. Tolle cineres et cribra eos diligenter macerans cum aqua, et inde imple vas fractum et pone ad solem ut siccetur. Cumque omnino eineres sicci fuerint, adjunge vasi partem fractam, cavens ne in junctura quicquam cinerum vel aliquid sordis remaneat, et accipe saphirum ac viride vitrum quod a calore flammæ levissime liquefiat, terens diligenter cum aqua super lapidem porfiriticum, et cum pincello linies super fracturam subtilem tractum. Deinde pone super tabulam ferream, et eleva vas aliquantulum ex ea parte ubi fractura est, ut flamma super cam æqualiter transeat, sicque mitte in furnum fenestrarum, supponens ligna faginea sicca et ignem paulatim, donce vas calescat et cineres in eo, statimque auge ignem ut flamma crescat. Cumque videris quod vix ru-

#### CHAPITRE XXX.

COMMENT ON RÉPARE UN VAIR DE VERRE CAMP

Si par lasard un vase de verre, de quelque genre que ce soit, tombe ou bien est heurté, en sorte qu'il se brise ou se fende, voici la manière de le réaper. Ayze des cendres tamisées soigneusement et pétries avec de l'eau; remplissez-en le vase cassé et le met-tez au soiell pour qu'il séche. Quand les cendres seront entièrement sèches, réunissez au vase la partie cas-sée, vous gardant de laisser ni cendres ni ordures dans la jointure; prenez du sambir et du verre vert, qui

se liquéfie légèrement par la chaleur de la flamme, broyez soigneusement avec de l'eau sur une pierre de porphyre; et avec le pinceau vous en étendrez sur la fracture un trait fin. Ensuite posez sur la table de fer, élevez un peu le vase du côté où est la fracture, afin que la flamme passe également dessus : dans cet état, mettez dans le fourneau des fenêtres, plaçant dessous des hois de hêtre secs et du feu graduellement jusqu'à ce que le vase s'échauffe ainsi que les cendres qu'il contient; aussitôt augmentez le feu pour que la flamme s'accroisse. Lorsque vous verrez qu'il commence à rougir,

bescat, ejectis lignis obstrue diligenter os fornacis et foramen superius, donec penitus refrigeretur. Ablato vase eice cineres absque aqua, sicque lavabis illud et habebis ad quos usus volueris.

# CAPUT XXXI.

#### DE ANULIS.

Ex vitro etiam fiunt anuli hoc modo. Compone furnum parvulum ordine quo supra, deinde acquire cineres, sal, pulverem cupri et plumbunt. Hisque compositis distingue colores vitri quos volueris, suppositoque igne et lignis coque. Interim acquire tibi lignum longitudine unius palmi, et grossitudine unius digiti, et in tertia ejus parte pone rotulam ligneam latitudine unius palmæ, ita ut duas partes ligni teneas in manu, et rotula super

ôtez le bois, fermez avec soin la porte du fourneau et l'ouverture supérieure jusqu'à entier refroidissement. Retirez le vase, videz les cendres sans eau : alors vous le laverez et le garderez pour vous en servir à volonté.

#### CHAPITRE XXXI.

.....

Avec le verre, on fait aussi des anneaux de cette façon. Bâtissez un petit fourneau d'après le procédé indiqué; ensuite procurez-vous des cendres, du sel, de la poussière de cuivre et du plomb. Ces choses rassemblées, peignez separément les couleurs de verre que vous voudrez; mettant dessous du bois et du feu, faites cuire. Cependant, procurezvous un bois de la longueur d'un palme et de la grosseur d'un doigt : au tiers placez une roulette en bois de la largeur d'une paume, de façon que vous teniez dans votre main les deux tiers du bois, que la roulette se trouve au-dessus de votre main formanum jaceat firmiter ligno conjuncta, et tertia pars ligni super rotulam emineat. Quod lignum in summitate gracile incidatur, et ita in ferro jungatur sicut jungitur hasta in lancea; quod ferrum habeat longitudinem unius pedis; cui lignum ita inseratur, ut in junctura æquale sit ligno, et ab ipso loco gracilius sit eductum usque in finem, ubi omnino sit acutum. Et juxta fenestram fornacis in dextra parte, hoc est in sinistra tua, stet lignum grossitudine brachii unius in terra fossum, et pertingens usque ad summitatem fenestræ; in sinistra vero fornacis, hoc est in dextra tua, juxta ipsam fenestram, stet fossula in argilla facta. Deinde cocto vitro, accipe lignum cum rotula et ferro, quod vocatur veru, et pone summitatem ejus in vas vitri, modicumque quod ei adhæserit extrahens punge fortiter in lignum, ut vitrum transforetur, statimque calefac in flamma et percute ferrum super lignum bis, ut vitrum dilatetur, atque cum festinatione volve manum tuam cum eodem ferro, ut anulus in rotundum amplificetur: et ita volvendo fac eum descendere usque ad ro-

tement unie au bois et que le tiers de celui-ci s'élève au-dessus de la roulette. Il faut que ce bois soit aminci à l'extrémité et engagé dans un fer, comme une lance dans sa pique; que ce fer ait la longueur d'un pied; qu'il emboite le bois de telle sorte qu'égal à ce dernier au point de ionction, depuis ce point il aille en s'effilant jusqu'au bout, où il soit tout à fait aigu. Près de la fenêtre du fourneau, à sa droite c'est-à-dire à votre gauche, sera un bois de la grosseur d'un bras, planté en terre et atteignant le haut de la fenêtre ; à gauche du fourneau c'est-à-dire à votre droite, près de la fenêtre,

il y aura une petite fosse creusée dans la terre. Le verre étant cuit. prenez le hois avec la roulette et le fer appelé broche, placez - en l'extrémité dans le vase du verre; enlevant le peu qui s'y sera attaché, enfoncez avec force la pointe dans le bois, pour que le verre soit perforé; aussitôt chauffez à la flamme, frappez deux fois le fer sur le bois pour que le verre se dilate, tournez rapidement votre main avec ce fer, afin que l'anneau s'agrandisse en rond. Tournant ainsi, faites-le descendre jusqu'à la roulette pour qu'il devienne uni. Jetez-le aussitôt dans la petite fosse : opérez de même autant tulam, nt æqualis fiat. Quo statim ejecto in fossulam, eodem modo operare quantum velis. Quod si volueris anulos aliis coloribus variare, cum acceperis vitrum et transpunxeris cum gracili ferro, eice de alio vase alterius coloris vitrum, in modum fili circumdaus eo vitrum anuli, deinde calefactum in flamma, sicut superius, simili modo perfice. Potes etiam super anulum alterius generis vitrum ponere sicut gemmam, et calefac in flamma ut adhæreat.

#### EXPLICIT LIBER SECUNDUS.

que bon vous semblera. Si vous voulez varier les anneaux en couleurs, lorsque vous aurez pris et perforé le verre avec le fer effilé, tirez d'un autre vase du verre d'une autre couleur, appliquez-en comme un fil autour du verre de l'anneau; l'ayant chauffé à la flamme comme précédemment, achevez de la même manière. Vous pouvez aussi sur un anneau placer du verre d'espèce différente comme pierre précieuse, et chauffer à la flamme pour qu'il adhère.

FIN DU LIVRE SECOND.

# PROLOGUS LIBRI TERTII.

Eximius Prophetarum David, quem Dominus Deus præscivit ante tempora secularia et prædestinavit, quenque juxta simplicitatem et humilitatem mentis illius, secundum cor suum elegit, et sibi dilectæ plebi principem præposuit, utque regimen tanti nominis nobiliter et prudenter disponeret, spiritu principali confirmavit, tota mentis intentione se colligens in amorem sui conditoris, hæc inter alia protulit: Domine, dilæxi decorem domus tuæ. Et licet vir tantæ auctoritatis tamque capacis intellectus, domuni hane diceret habitationem coelestis curiæ, in

# PROLOGUE DU TROISIÈME LIVRE.

Le grand prophète David, que Dieu dans sa prescience prédestina avant le commencement des siècles; que, posses sa simplicité ets on homilié interieures; il choisit selon son œuer, qu'il plaça comme prince à la tête de son peuple chéri; qu'il fortifia de son esprit divin, pour soutenir avec noblesse et prudence la solendeur d'une telle royauté, David, se recueillant de toute la force de son àme dans l'amour de son créateur, entre autres paroles, exhala celles- ci : Ségneur, j'ai aimé la beauté de votre mation. Bien qu'un homme d'une autorité si grande, d'une intelligence si vaste, ne pât entendre par là que l'habitation de la cour céleste, où Dieu au qua Deus hymnicis choris angelorum inæstimabili præsidet claritate, quam ipse totis visceribus anhelabat, dicens: Unam petii a Domino, hane requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ; sive receptaculum devoti pectoris et purissimi cordis, cui vere Deus inhabitat, cujus hospitis desiderio idem flagrans orat: Spiritum rectum innova in visceribus meis, Domine: tamen ornatum materialis domus Dei, quæ locus est orationis, constat eum concupivisse. Nam pene omnes impensas domus, cujus ipse auctor fieri ardentissime' desiderio concupivit, sed pro humani sanguinis licet hostilis' crebra tamen effusione non meruit, in auro, argento, ære et ferro, Salomon filio delegavit. Legerat namque in Exodo, Dominum Moysi de constructione tabernaculi mandatum dedisse, et operum magistros ex nomine elegisse, cosque spiritu sapientiæ et intelligentiæ et scientiæ in omni doctrina implesse ad excogitandum et faciendum

· Ardentissimo > - \* Ed. humanis s. l. hostili.

milieu de sa gloire ineffable préside aux chœurs harmonieux des anges et vers laquelle lui-même il aspirait de toutes ses entrailles, s'écriant ; J'ai demande une seule chose au Seigneur, je la rechercherai, c'est d'habiter dans sa maison tous les jours de ma vie : ou qu'il voulût parler de la retraite d'une âme fidèle, d'un cœur sans tache, en qui Dieu demeure véritablement, divine hospitalité dont le brûlant désir lui dictait encore cette prière : Seigneur, renouvelez l'esprit de droiture au dedans de moi : néanmoins il est incontestable qu'il désira l'ornement du temple matériel de Dieu, qui est le lieu de la prière. En effet, les dépenses de ce temple dont il souhaita si ardemment de devenir l'auteur, mais qu'il ne mérita point d'entreprendre à cause de la fréquente effusion du sang humain, quoique versé à la guerre, or, argent, airain, fer, il légua presque tout à son fils Salomon. Il avait lu dans l'Exode que Dieu donna des ordres à Moise pour la construction du tabernacle, qu'il désigna par leurs noms les maîtres de l'œuvre, qu'il les remplit du souffle de la sagesse, de l'intelligence, de la science dans tout ce qu'ils devaient connaître pour imaginer et exécuter les travaux d'or,

opus in auro et argento et ære, gemmis, ligno, et universi generis arte, noveratque pia consideratione Deum hujusmodi ornatu delectari, quem construi disponebat magisterio et auctoritate Spiritus sancti, credebatque absque ejus instinctu nihil hujusmodi quemquam posse moliri. Quapropter, Fili dilectissime, non cuncteris, sed plena fide crede, spiritum Dei cor tuum implesse, cum ejus ornasti domum tanto decore, tantaque operum varietate; et ne forte diffidas, pandam evidenti ratione, quicquid discere, intelligere, vel excogitare possis artium, septiformis spiritus gratiam tibi ministrare. Per spiritum sapientiæ cognoscis a Deo cuncta creata procedere, et sine ipso nihil esse; per spiritum intellectus cepisti capacitatem ingenii, quo ordine, qua varietate, qua mensura valeas insistere diverso operi tuo; per spiritum consilii talentum a Deo tibi concessum non abscondis, sed cum humilitate palam operando et docendo, cognoscere cupientibus fideliter ostendis; per spiritum fortitudinis omnem segnitiei torporem excutis, et quicquid non lento conamine

d'argent, d'airain, de pierreries, de bois, de toute espèce d'art. Il avait compris par une pieuse réflexion que Dieu se plaisait à un ornement dont il confiait l'exécution aux enseignements et à l'autorité du Saint-Esprit : il pensait que sans son inspiration personne ne pouvait rien élaborer de ce genre. Ainsi, mon fils bien aime, n'hésite pas, crois fermement que l'esprit de Dieu a rempli ton cœur quand tu as orné son sanctuaire de tant d'embellissements, de si riches travaux. Afin de t'encourager, je te découvrirai par des raisons évidentes que tout ce que tu peux étudier, comprendre ou méditer dans les arts, découle pour toi des sept dons de l'Esprit Saint. Par l'esprit de sagesse, tu connais que toutes les choses créées procèdent de Dieu, que sans lui il n'y a rien; par l'esprit d'intelligence, tu as acquis la faculté d'invention, l'ordre, la variété, la proportion que tu dois rechercher dans tes différentes œuvres; par l'esprit de conseil, tu n'enfouis pas le talent que tu as reçu de Dieu, mais travaillant et enseignant au grand jour avec humilité, tu le montres fidèlement à ceux qui désirent le connaître; par l'esprit de force, tu secoues tout engourdissement de non-

incipis, plenis viribus ad effectum perducis; per spiritum scientiæ tibi concessum, ex abundanti corde dominaris ingenio, et quo perfecte abundas plenæ mentis audacia uteris in publico; per spiritum pietatis, quid, cui, quando, quantum vel qualiter operis, et ne surrepat avaritiæ seu cupiditatis vitium, mercedis pretium pia consideratione moderaris; per spiritum timoris Domini te nihil ex te posse consideras, nihil inconcessum a Deo te habere seu velle cogitas, sed credendo, confitendo et gratias agendo. quicquid nosti, vel es, aut esse potes, divinæ misericordiæ reputas. His virtutum stipulationibus animatus, carissime Fili, domum Dei, fiducialiter aggressus, tanto lepore decorasti, et laquearia seu parietes diverso opere, diversisque coloribus distinguens paradysi Dei speciem floribus variis vernantem, gramine foliisque virentem, et sanctorum animas diversi meriti coronis foventem, quodammodo aspicientibus ostendisti, quodque creatorem Deum in creatura laudant, et mirabilem in operibus

chalance et, sans rien entreprendre avec des essais paresseux, tu mènes vigoureusement tout à exécution; par l'esprit de science qui te fut accordé, ton génie déborde et domine, tu en répands en toute confiance sur le public les trésors et les perfections; par l'esprit de piété, tu diriges, dans ta religieuse appréciation, l'espèce, le but, le temps, la quantité ou la nature du travail, même le taux du salaire, de peur de laisser accès au démon de l'avarice ou de la cupidité; par l'esprit de la crainte du Seigneur, tu reconnais que tu ne peux rien par toi, tu penses que, sans la permission de Dieu, tu n'as ni volonte ni pouvoir, mais croyant, confessant, ren-

dant grâces, tu reportes à sa miséricorde tout ce que tu as appris, tout ce que tu es, tout ce que tu peux être. Animé par les espérances de ces vertus, ô mon cher fils, tu t'es approché avec foi de la maison de Dieu, tu l'as décorée avec magnificence : parsemant les plafonds ou les murs de travaux divers, de diverses couleurs, tu as en quelque sorte exposé aux regards une image du paradis, et son printemps diapré de fleurs, verdovant de gazons et de feuillages, et ses immortelles légions de Saints, et les couronnes qui les distinguent; tu as forcé la créature à louer Dieu son créateur, à le proclamer admirable dans ses œuvres. L'œil de l'homme suis prædicant, effecisti. Nec enim perpendere humanus oculus, cui operi primum aciem infiget; si respicit laquearia, vernant quasi pallia; si considerat parietes, est paradysi species; si luminis abundantiam ex fenestris intuetur, inestimabilem vitri decorem et operis pretiosissimi varietatem miratur. Quod si forte Dominicæ Passionis effigiem liniamentis expressam conspicatur fidelis anima, compungitur; si quanta sancti pertulerint in suis corporibus cruciamina, quantaque vitæ æternæ perceperint præmia conspicit, vitæ melioris observantiam accipit; si quanta sint in cœlis gaudia, quantaque in tartareis flammis cruciamenta intuetur, spe de suis bonis actibus animatur, et de peccatorum suorum consideratione formidine concutitur. Age ergo nunc, vir bone, felix apud Deum et homines in hac vita, felicior in futura, cujus labore et studio Deo tot exhibentur holocausta, ampliori deinceps accendere sollertia, et que adhuc desunt in utensiliis domus Domini, ad explendum aggredere toto mentis conamine, sine quibus divina mysteria et officiorum ministeria non valent consistere. Sunt enim, hæc: Calices, Candelabra, Thu-

ne sait où d'abord il fixera sa vue : s'il l'élève vers les plafonds, ils fleurissent comme de brillantes draperies; s'il considère les murailles, c'est un tableau du ciel; s'il contemple les flots de lumière versés par les fenêtres, il admire l'inestimable éclat du verre, la variété du travail le plus précieux. Qu'une âme fidèle voie la Passion de J. C. représentée par le dessin, elle est pénétrée de componction; qu'elle regarde les supplices que les saints ont supportés ici-bas, leurs récompenses dans l'éternité, elle revient aux pratiques d'une vie meilleure; qu'elle songe aux joies du ciel, aux tortures, au feu des enfers, elle est animée d'espoir pour ses bonnes actions, et frappée de terreur à l'aspect de ses péchés. Courage donc maintenant, homme de bien, heureux devant Dieu et devant les hommes dès le présent, plus heureux pour l'avenir, dont le travail et le zèle offrent à Dieu tant d'holocaustes; enflamme-toi désormais d'une ardeur plus laboricuse : ce qui manque encore parmi les instruments de la maison du Seigneur, viens le compléter dans tout l'effort de ta pensée; sans eux, les divins mystères ni le service des autels ne peuvent s'accomplir. Ce sont : les Calices, les ribula, Ampullæ, Urcei, sanctorum pignorum Scrinia, Cruces, Plenaria et cætera, quæ in usum ecclesiastici ordinis poscit utilitas necessaria. Quæ si vis componere, hoc incipias ordine.

Candélabres, les Encensoirs, les vases des Saintes Huiles, les Burettes, les Châsses des Reliques Saintes, les Croix, les Missels et autres objets

qu'une utile nécessité réclame pour l'usage de l'Église. Si tu veux les fabriquer, commence de cette manière.

# LIBER TERTIUS.

# · CAPUT I.

# DE CONSTRUCTIONE PARRICE.

Ædifica tibi domum spatiosam et altam, cujus longitudo ad orientem tendatur, in cujus pariete meridiano facies fenestras quot volueris et possis, ita ut inter duas fenestras quinque pedes sint. Divide autem medietatem domus ad opus fusile faciendum, et cuprum ac stagnum et plumbum operandum, uno pariete usque ad summitatem altitudinis, et rursum divide quod reliquum est in duo uno pariete, ad operandum

# LIVRE TROISIÈME

# CHAPITRE PREMIER.

BE LE COMPTAUCTION DE LA PARRIQUE.

Construisez une maison spacieuse et haute, dont la longueur s'étende vers l'Orient. Dans son mur méridional, vous pratiquerez autant de fenêtres que vous voudrez et pourrez, de manière à laisser cinq pieds entre deux fenêtres. Divisez la moitié de l'édifice pour le travail de la fusion, les ouvrages de cuivre, d'étain et de plomb, par un mur atteignant le sommet : partagez ce qui reste en deux par un mur afin de travailler d'un côté l'or et de l'autre l'argent. in una parte aurum, in altera argentum. Fenestræ vero non emineant altius a terra quam uno pede, quorum altitudo sit trium pedum, latitudo duorum.

# CAPUT II.

#### DE SEDE OPERANTIUM.

Deinde fode fossam ante fenestram, a pariete fenestræ pede et dimidio, quæ stabit in transverso, habens longitudinis trium pedum, latitudinis duorum, quam texes lignis in 'circuitu, quorum lignorum duo in medio contra fenestram procedant a fossa altitudine dimidii pedis, super quæ jungatur discus unus qui cooperiat genna sedentium in fossa, latitudine duorum pedum, longitudine trium, in transverso super fossam, ita æqualis, ut quicquid minutim auri vel argenti desuper ceciderit, possit diligenter scopari.

· Ed. et.

Que les fenêtres ne s'élèvent au-dessus du sol que d'un pied, qu'elles n'aient que trois pieds de hauteur sur deux de largeur.

# CHAPITRE II.

se crian are correct.

Creusez devant la fenêtre à un pied et demi du mur en travers un fossé de trois pieds de long, de deux de large; vous le couvrirez de bois à la circonférence. Coutre la fenêtre un milieu deux de ces bois s'élèveront du fossé à la hauteur d'un demi-pied; la-dessus transversalement au fossé on établira une table arrondie de deux pieds de largeur sur trois de longueur, qui couvre les genoux de ceux qui seront assis dans le fossé, tellement unie que toutes les parcelles d'or ou d'argent qui y tomberont, puissent être soigneusement ramassèur

# CAPUT III.

#### DE FORNACE OPERIS.

Juxta parietem vero prope fenestram in sinistra parte sedentis, figatur lignum in terram, longitudine trium pedum, latitudine duorum, spissitudine pene duorum digitorum, quod cum firmiter steterit, habeat foramen grossitudine unius digiti in medio, a terra altitudine quatuor digitorum. Habeat quoque in anteriore parte lignum strictum sibi conjunctum, et clavis ligneis affixum, latitudine quatuor digitorum, cujus longitudo æquetur majori ligno. Ante quod stabilies aliud lignum æquæ latitudinis et longitudinis, ita ut inter duo hæc ligna sit amplitudo trium digitorum, et affige illud exterius duobus aut tribus paxillis, et accepta argilla non macerata nee aqua mixta, sed noviter effossa, mitte in illud spatium in primis modicum, et compinge cum ligno rotundo fortiter, deinde amplius, et fortiter iterum percute, sicque facies donec duæ partes ipsius spatii impleantur, et tertiam

# CHAPITRE III.

DO POPRERAD DE TRAVAIL

Le long du mur auprès de la feette à gauche de l'ouvrier assis, on fiche en terre un bois long de trois pieds, large de deux, épais à peine de deux doigts. Après l'avoir consolidé, on y pratiquera dans le milieu à quatre doigts du niveau du sol une ouverture d'un doigt. On y joindra à la partie antérieure un bois étroitement attaché par des chevilles en bois, large de quattre doigts et égal en lonlarge de quattre doigts et égal en longueur au plus grand. Devant lui vous en fixerez un autre d'autant de longueur et de largeur, de façon qu'entre ces deux bois il y ait un espace de trois doigts. Assujettissez ce dernier à l'extérieur au moyen de deux ou trois pieux, et, prenant de l'arglie ni pietrie ni mêlée d'eau, mais nouvellement extraite, mettez-en d'abord un peu dans cet espace, pressez fortement avec un bois rond, puis davantage et de rechef à coups redoubles : vous ferez ainsi jusqu'à ce que les deux tiers soient remplis; laissez-en le tiers vide. Alors dimitte vacuam. Tunc aufer anterius lignum, et cum cultello longo incide argillam æqualiter ante et sursum, deinde gracili ligno percute fortiter. Post hæc accipe argillam maceratam et fimo equi mixtam, et compone fornacem et larem ejus, tegens parietem, ne uratur igne, et cum gracili ligno perfora argillam trans foramen quod est retro ligno. Hoc modo compone omnes fornaces fabriles.

### CAPIIT IV.

#### DE POLLIBUS.

Deinde fac tibi folles de pellibus arietum ita. Cum occiduntur arietes, non incidantur pelles sub ventre, sed in posterioribus aperiantur, et ita eversentur ut integræ extrahantur, et impletæ stramine modice exsiccentur. Postea jaceant in confectione fæcis et salis una die et duabus noctibus, tertia vero trahantur in

enlerez le bois qui est en avant; avec un long couest utillez également l'argile par-devant et par-dessus; avec un bois mince battez fortement. Ayez de l'argile pétrie et melée de fumier de cheval, fabriquez le fourneau et son foyer, couvrant le mur de peur qu'il ne soit brùlé par le feu. Au moyen d'un hois effilé, perforez l'argile à travers l'ouverture qui est derrière le bois : faites ainsi tous les fourneaux d'atelle.

# CHAPITRE IV.

DES SOUTHLESTS.

Fabriquez des soufflets en peau de bélier de cette manière. Lorsque les béliers sont tuks, onn e fend pas les peaux sous le ventre, mais on les ouvre dans les parties postérieures, dans cet état on les renverse afin de les arracher entières; les remplissant de paille, on les fait un peu sécher, et on les hisse dans une préparation de lie et de sel une journée et deux nuits : la troisième, on les tire en les retournant en louretorta in longitudine, sed plus in latitudine. Deinde ungantur et iterum trahantur. Posthæc fiat folli caput ligneum, quod transcat per collum ejus et ibi ligetur, et in capite foramen' per quod transcat fistula ferrea. Retro vero in latitudine follis ponantur quatuor ligna, quorum duo sibi conjungantur et colligentur in medio, et duo sibi deinde suantur in folle ita, ut juncturæ in medio sint superius et inferius, ubi etiam duæ ansæ ex cadem pelle consuantur, una superius minor, in qua pollex imponatur, altera major inferius, ubi reliqui quatuor digiti inmittantur. His completis pone fistulam ferream in foramen fornacis, retro et ante fornacem carbones et ignem, et suffla ut fornax exsiccetur. Utensiliorum autem et ferramentorum nomina in fabrili opere sunt bæc.

· Ed. foraminis.

gueur, mais plus en largeur; on les oint et on les tire de nouveau. Après cela on fait au soufflet une tête en bois, qui passe par le cou où on l'attache, et dans cette tête un trou par lequel passera un tube en fer. En deçà dans la largeur du soufflet ou place quatre bois, dont deux sont unis entre eux et liés par le milieu, et deux cousus ensemble dans le soufflet, de façon que les joints soient dans le milieu dessus et dessous. Lá, on coud deux anses de la même peau, l'une dessus plus petite dans laquelle on met le pouce, l'autre plus grande dessous où l'on introduit les quatre autres doigts. Ces choses achevées, posez le tube en fer dans l'ouverture du fourneau; devant et derrière le fourneau, des charbons et du feu; soufflez pour que le fourneau séche. Voici les noms des instruments en fer et des outils de fabrication.

# CAPUT V.

#### DR EXCEDIBES

Incudes latæ, æquales et quadræ. Item incudes æquales et cornutæ. Item incudes superius rotundæ in similitudine dimidil pomi, una major, alia minor, tertia brevis, qui vocantur nodi. Item incudes superius longæ et strictæ quasi duo cornua ab hastili præcedentia, quorum unum sit rotundum et deductum ita, ut in summitate sit gracile, aliud vero latius et in summitate modice recurvum in rotunda æqualitate ad similitudinem unius pollicis. Hæ sint majores et minores.

# CAPUT VI.

#### DE MALLERS.

Mallei multi, majores, minores et parvi, in una parte lati, in

#### CHAPITRE V.

---

Enclumes larges, planes et carrées. Item, enclumes planes et cornues. Item, enclumes arrondies en-dessus comme une moitié de fruit, une plus grande, une plus petite, une courte; elles s'appellent nœuds. Item, enclumes allongées et étroites à la partie supérieure, s'avançant du tronc comme deux cornes, dont l'une soit ronde et assez effilée pour finir en pointe, l'autre plus large et à l'extrémité un peu recourbée en une rondeur lisse représentant un pouce. Il faut en avoir de différentes grosseurs.

### CHAPITRE VI.

-

Grand nombre de marteaux, gros, moindres, petits, larges à un bont,

altera stricti. Item mallei longi et graciles in summitate rotundi, majores et minores.

# CAPUT VII.

#### DE FORCIPIBUS.

Forcipes manuales fortes, habentes nodos in summitate, majores et minores. Item forcipes mediocres, quibus liminaida quoque teneantur, quæ sint in summitate unius caudæ graciles, in altera pendeat ferrum tenue et latum, ac perforatum, cui cum posueris aliquid parvum liminandum, comprime fortiter, et mitte gracilem caudam in quod foramen volueris. Item forcipes parvuli, in una summitate sibi adhærentes, et in altera graciles, quibus grana et alia quæque minuta componantur. Item forcipes, qui dicuntur carponarii, et majores et minores, quæ-sint in una summitate integri et plicati, in altera aperti et-modice curvi.

etroits à l'autre. Item, marteaux longs et minces arrondis au bout, gros et plus petits.

CHAPITRE VII.23.4.

Tenailles fortes à main ayant des nœuds au bout, grandes et petites. Item tenailles moyennes pour tenir et arrêter les métaux, effilées à l'extrémité de l'une des branches; qu'à l'autre pende un fer mince, large et perforé à l'aide duquel, lorsque vous tiendrez quelque chose de petit, vous comprimerez avec force, en nettant la branche effliée dans le trou que vous vondrez. Item, tenailles très-pezites adhiérait êntre elles à l'un des bouts, légères à l'autre, pour fabriquer les graius et tous autres ouvraguer de délieats. Item, tenailles dites, carponarii, grandes et petitres, entières treolières à une extrémité, à l'autre

Item forcipes incisorii majores et minores, in duabus partibus compositi et clavo confixi.

### CAPUT VIII.

#### DE PERRIS PER QUE PILA TRABUNTUR.

Ferri duo latitudine trium digitorum, superius et inferius stricti, per omnia tenues, et tribus ordinibus aut quatuor perforati, per quæ foramina fila trahantur.

# CAPUT IX.

#### DE INSTRUMENTO QUOD ORGANARIUM DICITUE

Est autem instrumentum ferreum, quod dicitur organarium, quod constat duobus ferris, uno inferius, altero superius; sed pars inferior habet grossitudinem et longitudinem longioris di-

ouvertes et un peu crochues. Item, tenailles à couper, grandes et petites, composées de deux parties et fixées par un clou. trois ou quatre rangs percés de trous par où se tirent les fils.

# CHAPITRE IX.

DE L'INSTRUMENT QUE MET APPRIÉ OTFONOTION

Il est un instrument appelé organarium, qui consiste en deux fers, l'un inférieur, l'autre supérieur. Le bas a la grosseur et la longueur du grand doigt, il est un peu mince,

# CHAPITRE VIII.

ous pratients

Deux fers larges de trois doigts étroits à la partie supérieure et à la partie inférieure minces partout et sur giti, et est aliquantulum tenuis, habens duo hastilia, quibus lignum infigitur inferius, supra quæ in superiori parte eminent duo clavi grossi, qui suscipiunt superiorem partem ferri, quod ferrum habet grossitudinem et longitudinem inferioris, et habet duo foramina in utraque summitate, unum per quod duo clavi superiores inducantur, ut sibi conjungantur. Valde enim conjungi debent cum lima; in quibus utrisque fodiantur fossulæ, ita ut per medium foramina appareant, ut cum in majori argentum vel aurum mittitur longum et æqualiter rotundum percussum, feriatur superior pars ferri fortiter cum malleo corneo, et altera manu rotetur aurum vel argentum, et fiant grana rotunda sicut fabæ, in sequenti foramine fiant quasi in tertio quasi lentes, et sic minora.

muni de deux tiges sur lesquelles s'enfonce un bois par la partie inférieure: au-dessus d'elles à la partie supérieure surgissent deux gros clous qui prennent le dessus du fer. Celui-ci a la grosseur et la longueur de l'inférieur et deux trous à chaque bout, l'un pour recevoir les deux clous afin qu'ils soient unis entre eux. On doit les bien joindre avec la lime, et creuser dans tous les deux de petites eaviées, de façon que les trous parais-cavités, de façon que les trous parais-

sent par le milieu, afin que, en mettant dans le plus grand de l'or ou de l'argent batu long et également rond, on frappe fortement le morceau de fer supérieur avec un marteau en cormo que de l'autre main on tourne l'or ou l'argent, et qu'il se forme des grains ronds comune des fèves, comme des lentilles dans le trou suivant aussi bien que dans le troisième, et ainsi en diminuant.

### CAPUT X.

#### DE LIMIS INPERIUS POSSIS

Fiunt etiam ferri graciles ut festuca, longitudine unins digiti, quadri; sed in nuo latere latiores, quorum caudæ, in quibus manubria ponuntur, sunt sursum curvæ; inferius autem per longitudinem est tractus fossus et limatus quasi sulcus, et ex utraque ejus parte sunt costæ acutæ limatæ. His ferris limantur fila aurea et argentea grossa et subtilia, ita ut in eis grana appareant.

# CAPUT XI.

#### DE PERRIS POSSORIIS.

Fiunt quoque ferri fossorii ad fodiendum hoc modo. Fit ferrum ex chalybe puro, longitudine digiti majoris, et grossum ut

#### CHAPITRE X.

----

On fait aussi des fers effilés comme une paille, de la longueur d'un doigt, carrès, mais plus larges d'un côté, dont les queues où l'on place les manches sont recourbèse ne laut : à la partie inférieure dans la longueur est un trait creusé et limé comme un sillon de chaque côté duquel sont des arêtes vives limées. Au moyen de

ces fers on lime les fils d'or ou d'argent gros et fins, de manière à y laisser paraître des grains.

### CHAPITRE XI.

DES FESS & CREDIES

Les fers à creuser se fabriquent de cette manière. Avec de l'acier pur on fait un fer de la longueur du grand festuca, in medio vero grossius, et est quadrum; una cauda ponatur in manubrium, et in altera summitate limetur una costa, quæ est superior, usque ad inferiorem, sed inferior est longior, quæ limata gracilis est in cuspide; quod calidum temperatur in aqua. Ad hanc speciem fiunt plures majores et minores. Fit et aliud similiter quadrum, et est latius et tenue, cujus acumen sit in ipsa latitudine, ita ut duæ costæ sint superius et duæ inferius longiores et æquales. Hoc quoque modo fiant plures parvi et magni. Fit etiam ferrum rotundum et grossum sicut festuca, cujus cuspis ita limetur, ut tractus, quem facit, sit rotundus.

# CAPUT XII.

#### DE FERRIS BASORIIS

Fiunt etiam ferri rasorii graciles, sed in fine aliquantulum

doigt, gros comme une paille, plus gros an milièu et carré. L'un des bouts se place dans un manche, à l'autre on lime l'un des angles, celui de desssus jusqui à celui de dessous, mais celui-ci est le plus long, et limé fin en pointe : ce fer se trempe chaud dans l'euu. Sur ce modèle on en fabrique plusieurs grands et petits. Ou en fait aissi un autre carré, plus large et mince, dont le tranchant soit dans la largeur même afin qu'il y ait deux cotes plus longues et unies par-dessus et deux par-dessous. De cette manière on en fait aussi plusieurs petits et grands. On établit encore un fer rond et gros comme une paille, dont on lime la pointe de façon que le trait qu'il creuse soit rond.

#### CHAPITRE XII.

-

On fait des fers a racler minces mais uu pen plus larges au bout, aigus latiores, una parte acuti, parvi et magni, quorum aliqui recurvi, pro libitu secundum modum operis. Fiunt etiam ferri eodem modo formati, sed obtusi ad poliendum opus.

# CAPUT XIII.

#### DE PERRIS AD DUCTILE.

Fiunt quoque ferri ad exprimendas imagines, aves, bestias, sive flores, ductiles in auro et argento et cupro, longitudine unius palmi, superius lati et capitati, inferius vero graciles, rotundi, tenues, trianguli, quadranguli, recurvi, prout libuerit varietas operis formati, qui malleo debent percuti. Fit vero ferrum eodem modo formatum, sed gracile in fine, in quo est foramen altero ferro graciliore inditum, et in circuitu limatum, quod cum percussum fuerit in auro vel argento sive cupro deaurato, apparet quasi subtilissimus circulus.

· Ed. graciliorem.

d'un côté, petits et grands, quelquesuns recourbés à volonté selon le genre d'ouvrage. On en fabrique d'autres de la nième manière, mais émoussés pour polir le travail.

### CHAPITRE XIII.

On fait aussi des fers pour dessiner des images, les oiseaux, les animaux ou les fleurs qui se gravent sur l'or,

l'argent, le cuivre : ces fers sont longs d'un palme, à la partie supérieure larges et garnis d'une tète; à la partie inferieure effilés, ronds, minest, triangulaires, carrés, reccurbés, selon qu'exige la variété du travail que l'on se propose : ils doivent supporter le narteau. Ou fait encore un fer formé de la même manière nais effilé au bout, auquel est un trou pratiqué compar un autre fer plus fin, et limé autour. Lorsqu'on le frappe sur l'or, l'argent ou le cuivre doré, on voit apparaître comme un cerele très-délicat.

### CAPUT XIV.

#### DE PERRIS INCISORIIS

Fiunt quoque ferri incisorii talis magnitudinis, ut plena manu teneantur, et super manum emineant, lati et æquales, inferius etiam manum excedant, lati, tenues et acuti. Horum multi fiunt parvi et magni, quibus inciditur aurum et argentum sive cuprum spissum.

# CAPUT XV.

#### DE PERRIS AD PACIENDOS CLAVOS.

Sunt et ferri tenues et stricti perforati, in quibus capitantur clavi, magni, mediocres et parvi.

### CHAPITRE XIV.

DAL PEN A COURSE.

CHAPITRE XV.

OR PER A PARRIQUES LES CLOVE

On fait aussi des fers à couper de grandeur telle qu'en les tenant à pleine main, ils s'élèvent au-dessus larges et unis, et excédent le dessous, larges, minces et aigus. On en a beaucoup, de grands et de petits : on s'en sert pour couper l'or, l'argent ou le cuivre épais. Il y a aussi des fers minces, étroitpercés, dans lesquels on fait la tête des clous, grands, moyens, petits.

# CAPUT XVI.

#### DE PERRIS INPUSORIES.

Sunt etiam ferri infusorii, longi, rotundi et quadri, in quibus funditur liquefactum aurum, argentum vel cuprum. Sunt et circini ferrei duabus partibus compositi, majores et minores, recti et curvi.

# CAPUT XVII.

#### DE LIMIST.

Limæ vero fiunt ex puro chalybe, magnæ et mediocres, ut quadræ, trium costarum et rotundæ. Fiunt' et aliæ, fortiores sint in medio, intus ex molli ferro, exterius vero cooperiuntur chalybe. Quæ cum percussæ' fuerint secundum magnitudinem, quam eis auctor carum dare voluerit, æquantur super

<sup>1</sup> Hace ex ind. cap. addid. — <sup>3</sup> Sie Ed. Omissa hac videntur in codice, et infra vocabulum auctor.
<sup>3</sup> Sie C. L. Ed. perversa.

# CHAPITRE XVI.

#### CHAPITRE XVII.

Il y a aussi des moules en fer longs, ronds, carrés, dans lesquels on fond l'or, l'argent ou le cuivre. Il y a encore des compas en fer composés de deux pièces, grands et plus petits, à branches droites ou recourbées. On fait les limes en acier pur, grandes et moyennes, carrées, à trois cotes, rondes : d'autres aussi, plus fortes du milieu, de fer doux en dedans, au deltors recouvertes d'acier. Après les avoir battues selon la grandeur que désire leur donner l'ouvrier, on les égalise sur le rabot, dans cet état on les taille avec un marteau à état on les taille avec un marteau à

runcinam, sicque inciduntur cum malleo ex utraque parte acuto. Inciduntur etiam aliæ cum ferro incisorio, de quo supra diximus; cum quibus æquari debet opus, quod cum aliis grossioribus prælimatum fuerit. Cum ex omni parte incisæ fuerint, fac temperamentum eorum hoc modo.

# CAPUT XVIII.

# DE TEMPERAMENTO LIMARUM.

Combure cornu bovis in igne et rade, atque misce ei tertiam partem salis, et tere fortiter. Deinde mitte limam in ignem, et cum canduerit, salies illam confectionem super eam ex omni parte, aptisque carbonibus valde ardentibus cum festinatione sufflabis per omnia sic ut temperamentum non cadat, et statim eiciens extingue æqualiter in aqua, et inde eiciens siceabis modice super ignem. Hoc modo temperabis omnes quæ sunt ex chalybe.

1 Post have in Ed. aliud caput incipit, inscriptum Item unde supra, quod non est in indice.

deux tranchants. On en taille aussi d'autres avec le fer à couper dont nous avons parlé plus haut : au moyen de ces limes on doit unit le travail préalablement limé avec de plus grosses. Lorsqu'elles auront été taillées de toutes faces, faites leur trenupe de cette manière.

### CHAPITRE XVIII.

MAPIIRE AVIII.

Brûlez au feu de la corne de bœuf,

raclez-la, mêlez-y un tiers de sel, et hroyez fortement. Mettez ensuite la lime au feu, Jorsqu'elle sera chauffée au blanc, vous la saupoudrerez partout de cette préparation, vous approcherez des charbons bien ardents, vous soufflerez vivement de toutes parts, pour que la trempe ne tombe pas. Enlevant aussitôt, éteignez également dans l'eau, retirez, puis vous sécherez sur le feu. Vous tremperez ainsi toutes celles qui sont d'acier.

Vous en ferez semblablement de

Facies et parvulas similiter quadras, semirotundas, triangulas, tenues ex molli ferro, easque sic temperabis. Cum incise fuerint cum malleo, sive cum incisorio ferro, aut cum cultello, unges eas veteri aruina porci, et circumdabis coriolis ex hircino corio incisis, ligabisque filo lino '. Posthæc cooperies eas argilla macerata singulariter, caudasque nudas dimittes. Cumque siccatæ fuerint, mittes in ignem, et sufflabis fortiter, comburaturque corium, et cum festinatione extrahens ab argilla extingues æqualiter in aqua, extractasque siccabis ad ignem.

# CAPUT XIX.

#### DR TEMPERAMENTO PERRI.

Ferri quoque fossorii temperantur hoc modo. Cum limati fuerint et suis manubriis aptati, summitas eorum mittitur in ignem,

1 Imo lineo.

petites, carrées, demirondes, triangulaires, mines, de fer doux, et vous les tremperez ainsi. Après les avoir taillées au marteau, ou avec le fer à couper, ou avec un couteau, vous les oindrez de vieille graisse de porc, vous les entouerez de bandelettes coupées à un cuir de bouc, et vous lierez avec un fil de lin. Vous les couvrieze ensuite une à une d'argile pétrie, laissant les queues à un. Lorsqu'elles seront sèches, vous les mettrez au feu et soufilerez fortement, afin que to cuir brûle: vous les dégugerez promptement de l'argile, vous éteindrez également dans l'eau et retirant vous sécherez au feu.

#### CHAPITRE XIX.

----

Les fers à creuser se trempent de cette manière. Après les avoir limés et adaptés à leurs manches, on en met l'extrémité au feu; aussitôt qu'elle et mox ut cœperit candescere, extrahitur et in aqua extinguitur.

### CAPUT XX.

#### ITEM DE RODEM 1.

Fit etiam ferramentorum aliud temperamentum, quibus vitrum inciditur et molliores lapides hoc modo. Tolle hircum triennem, et liga eum intus tribus diebus sine cibo, quarta da ei filicem comedere et nihil aliud. Quem cum diebus duobus comederit, sequenti nocte cooperi eum in dolio inferius perforato, sub quibus foraminibus pone aliud vas integrum, in quo colligas urinam ejus. Qua duabus vel tribus noctibus tali modo sufficienter collecta, emitte hircum, et in ipsa urina ferramenta tua tempera. In urina etiam rufi pueri parvuli temperantur ferramenta, durius quam in aqua simplici.

· Sie Ed. In ind. cap. item unde supra.

commence à blanchir, on la retire et on l'éteint dans l'eau.

### CHAPITRE XX.

aias press.

On fait de la manière suivante une autre trempe des instruments en fer avec lesquels on coupe le verre et les pierres tendres. Prenez un bouc de trois ans, attachez-le dans une étable durant trois jours sans nourriture; le quatrième, donnez-lui de la fougère à manger et rien autre. Quand il s'en sera nourri deux jours, la nuit suivante enfermez-le dans un tonneau qui ait à la partie inférieure des trous, sous lesquels vous placez un autre vase intact qui recevra son urine. Après en avoir ainsi recueilli suffisamment pendant deux ou trois nuits, lâchez le bouc, et trempez vos instruments dans cette urine. L'urine d'un petit enfant roux donne aussi au fer une trempe plus ferme que l'eau pure.

### CAPHT XXI.

#### DE VASCULIS AD LIQUEFACIENDUM AURUM ET ARGENTUM

Hæc omnia præ manibus, habeas argillam albam, et tere eam minutissime, acceptisque vasis veteribus' in quibus aurum vel argentum prius infusum fuit, comminue singulariter. Quæ si non habeas, accipe partes albæ ollæ, et mitte eas in carbones donce incandescant, et si non resiliunt, sine refrigerari et tere singulariter. Deinde pone duas partes argillæ tritæ et tertiam cotætestæ, et commisceas cum aqua tepida, macera fortiter, et inde compone vascula majora et minora, in quibus liquefacies aurum et argentum. Interim vero, dum siccatur, accepta statera, pondera aurum vel argentum, quod operari volueris. Quod si argentum purum non fuerit, hoc modo purifica.

Sie C. L. Ed. vitribus.

#### CHAPITRE XXI.

DES CARRIESTS A POYERS L'OS ST L'ABORNY

Toutes ces choses sous la main, ayez de l'argile blanche bien triturée; prenant de vieux vases qui ont déjà contenu de l'or ou de l'argent, briszes en morceaux : si vous n'en avez pas, prenez des têts de pot blanc, placez-les sur des charbons jusqu'à ce qu'ils s'embrasent, et s'ils ne se résolvent pas, laissez refroidir pour

broyer l'un après l'autre. Mettez ensuite deux parties d'argile triturée et une de têts cuits, mêlez avec de l'eau tiède; pétrissez fortement, et de cela fabriquez des creusets grands et petits dans lesquels vous fondrez l'or ou l'argent. Puis tandis qu'ils sèchent, prenant une balance, pesse l'or ou l'argent que vous voulez mettre en œuvre. Si l'argent n'est pas pur, purifice-le de cett manière.

### CAPUT XXII.

#### DE PURIPICANDO ARGENTO.

Cribra cineres, commiscens eos aqua, et accipe testam olla in igne probatam, que tantæ magnitudinis sit, in qua credas liquefieri posse argentum, quod purificari debet, ut non effundatur, et mitte cineres in eam, in medio tenues et circa oram spissos, et sicca ad carbones. Qua siccata' amove carbones a fornace modicum, et pone ipsam testam cum cineribus sub foramine ante fornacem, sic ut ventus ex folle in eam flet, superpositisque carbonibus suffla donec candescant. Deinde mitte argentum in eam, et superpone modicum plumbi, superquejectis carbonibus liquefac illud, et habeas juxta te virgam ex sepe vento siccatam, cum qua discooperies diligenter, et purifica ab argento quicquid immunditiæ super illud videris, positoque super illud titione, hoc est ligno igne usto, sufflabis mediocriter longo

1 Ed. quam siccatam.

#### CHAPITRE XXII.

WANTED DE PRESTER L'ABGEST

Tamisez, des cendres, les mêlant que preiez un vase en terre éprouvé au feu, assez grand pour que vous pensiez pouvolir y fondre l'argent à purifier, saus qu'il se répande; mettez-y les cendres, légères au nilieu, épaisses autour du bord, et séchez un peu les charbons. Cel étant seç, éloignez un peu les charbons du fourneau, posez le vase avec les cendres sous l'ouverture devant le fourneau, à la l'ouverture devant le fourneau, à la

portée du vent du soufflet; et plaçant des charhons dessus, soufflez jirsqu'à ce qu'ils a'enflanment. Mettez l'argent et par-dessus un peu de plomb; jetant des charhons dessus, fondez. Ayez près de vous une baguette conpée à une haie et séchée au vent avec laquelle vous découvrirez soigneusement, et enhevez de l'argent tout ce que vous y verrez surnager de scorie; puis y approchant un tison c'est-à-dire un hois brhlé par le feu, vous souffle-rez doucement à longs traits. Lorsque vous aurez par c- procéédir erjeite le

tractu. Cumque plumbum hoc facto ejeceris, si videris argentum nondum purum esse, rursum pone plumbum, superpositisque carbonibus fac sicut prius. Quod si videris argentum ebullire et exsilire, scito stagnum vel aurichalcum ei admixtum, et confringe particulam vitri minute, et proice super argentum, plumbumque adde, appositisque carbonibus fortiter suffla. Deinde respice sicut prius, et cum virgula aufer immunditiam vitri et plumbi, superpositoque titione fac sicut prius, et hoc tamdin donec purum fiat.

# CAPUT XXIII.

#### DE DIVIDENDO ARGENTO AD OPUS 1.

Quo purificato si calicem fabricare volueris, divide argentum æqualiter in duo, et medietatem serva ad faciendum pedem et patenam; ex altera vero facies vas, cui adicies ex portione pa-

1 Hæc duo postrema vocabula, in Ed. omissa, ex ind. cap. addid.

plomb, si vous vous apercevez que l'argent n'est pas encore pur, remettez du plomb, et replaçant vos charbons, faites comme déjà. Si l'argent rejaillit en c'hullition, sachez que de l'étain ou de l'auricalque s'y trouve mêlé: cassez menu un petit morceau de verre, jetez sur l'argent, ajoutez du plomb, apportez des charbons et soufflez fort. Regardez comme auparavant, enlevez avec la baguette les scories de verre de de plomb, approchez un tison, faites

comme ci-dessus, et cela jusqu'à ce qu'il soit pur.

# CHAPITRE XXIII.

BR LA DIVINOR DE L'ESCEPT FOUR LE TRAVAIL

Cette purification terminée, si vous voulez fabriquer un calice, partagez l'argent en deux parties égales, conservez la moitié pour faire le pied et la patène; avec l'autre vous ferez la tenæ partem; verbi gratia, si marca argenti fuerit, adde medietatem, pondus duodecim nummorum, quos postea inde limabis et rades ut reddas suæ parti. Quod si plus fuerit argenti vel minus, secundum suam quantitatem addes, et post hæc unicuique parti suum pondus reddes.

### CAPUT XXIV.

### DE FUNDENDO ARGENTO.

His ita dispositis mitte argentum in uno vasculorum, et cum liquefactum fuerit, proice modicum salis super illud, moxque effunde in infusorium rotundum quod sit calefactum super ignem, et sit in eo cera liquefacta. Et si per aliquam negligentiam contigerit, ut argentum fusum non sit sanum, iteruun funde, donee sanum fiat. Deinde fac tibi confectionem ex fecibus claris et sale, in qua extingues argentum quotiens recoxeris.

coupe, en y ajoutant une partie de la portion de la patène. Par exemple, y a-t-il un marc d'argent, ajoutez la moitié, le poids de douze écus que vous limerez ensuite et raciderez pour les rendre à leur part. S'il y a plus ou moins d'argent, vous en ajouterez se-lon la quantité, et après cela vous rétablire à chauge portion son poids.

#### CHAPITRE XXIV.

POSTS DE L'ASORPE.

Ces choses ainsi préparées, mettes l'argent dans l'un des creusets; lorsqu'il sera liquéfié, jetez dessus un peu de sel, versez aussitôt dans un moule rond chauffé sur le feu et dans lequel il y ait de la cire fondue. S'il arrive par quelque négligence que l'argent ne soit pas sain, refondez jusqu'à ce qu'il soit irréprochable. Ensient sur préparation de lie claire et de sel, où vous éteindrez l'argent chaque fois que vous l'aurex recuit.

# CAPUT XXV.

#### DE FABRICANDO MINORE CALICE.

Cumque cœperis percutere, quære meditullium in eo, et fac centrum cum circino, et circa eum facies caudam quadram, in qua pedem configere debes. Cum vero sic attenuatum fuerit, ut manu plicari possit, fac interius circulos cum circino a centro usque in medium, et exterius a medio usque ad oram; et cum rotundo malleo percute interius secundum circulos, ut inde profunditatem capiat, et exterius cum mediocri super rotundam incudem secundum circulos usque ad oram, ut inde strictius fiat; et hoc tamdiu fac donec ei formam et amplitudinem secundum argenti quantitatem acquiras. Quo facto rade interius et exterius æque cum lima, et circa oram, donec æquale per omnia fiat. Deinde residuam medietatem argenti sicut supra divide in duo, et ab una parte aufer pondus sex nummorum, et adde alteri, in qua pedem facies, quod postea inde limando auferes

### CHAPITRE XXV.

DE LA PARRICATION DE PETET CARICE-

Après avoir commencé à battre, cherchez-en le milieu, marquez le centre au compas et autour de lui vous ferez une queue carrée dans laquelle vous devrez engager le pied. Lorsqu'il aura été aminci au point de pouvoir être pilé à la main, tranez au compas des cercles à l'intérieur depuis le centre jusqu'au emilieu, et à l'extérieur depuis le milieu jusqu'au bord. Battez avec un marteau rond l'intérieur sivant les cercles pour qu'il intérieur sivant les cercles pour qu'il

prenne par là de la profondeur, et l'extérieur avec un moyen sur une enclume ronde suivant les cercles jusqu'au bord, afin qu'il en devienne plus értoit : faites cela jusqu'à ce que vous obteniez une forme et un dévenpement proportionnes à la quantité d'argent. Cela fait, limez à l'intérieur et à l'extérieur également ainsi qu'autour du bord pour unir partout. Comme plus haut, divisez en deux la moitié du résidu de l'argent, retranchez de l'une des portions un poids de six écus que vous ajoutez à l'autre dont vous ferez le pied, et que

et suæ parti reddes. Sicque funde et percute pedem sicut vas, usque dum attenuetur, excepto quod caudam non facies in eo. Quo attenuato profunditatem dabis ei cum malleo rotundo interius et exterius, incipiesque nodum facere cum mediocri malleo super rotundam incudem, et inde super longam ex utraque parte. donec collum tam gracile facies sicut volueris; hoc diligenter procurans, ne plus in uno loco percutias quam in altero, ne forte nodus se in aliquam partem inclinet, sed in medio stet, ex onmi parte æque spissus et æque latus. Deinde pone eum super carbones, et imple cera, et cum refrigerata fuerit, tene ipsum pedem in sinistra manu, et in dextera ferrum unum ductile ac tenue; et fac puerum sedere juxta te, qui percutiat cum parvulo malleo super ferrum in quocunque loco illud posueris, et inde designabis anulum, qui inter nodum et pedem in circuitu debet esse. Quo designato effunde ceram et recocto pede iterum imple, ut anulum profundius percutias sicut prius; sicque facias donec eum æqualiter cum suis granis præparabis. Deinde lima

plus tard vous ôterez en limant, pour le rendre à sa part. Alors fondez et battez le pied comme la coupe jusqu'à ce qu'il soit aminci, excepté que vous n'y ferez point de queue. L'avant aminci, vous lui donnerez la profondeur à l'intérieur et à l'extérieur avec un marteau rond ; vous commencerez à faire le nœud avec un marteau moyen sur une enclume ronde, puis sur une allongée des deux côtés, jusqu'à ce que vous avez un col aussi fin que vous voudrez; veillant bien à ne pas battre plus un endroit qu'un autre, de peur que par hasard le nœud n'incline d'un côté, mais de sorte qu'il se tienne bien au milieu, partout également épais et également large. Placez-le sur les charbons, emplissez de cire, quand elle sera refroidie, tenez le pied de la main gauche, et de la droite un fer ductile et ténu; faites asseoir aupres de vous un enfant qui frappe avec un petit marteau sur le fer partout où vous l'aurez posé : vous tracerez l'anneau qui doit être à la circonférence entre le nœud et le pied. Après l'avoir marqué versez la cire et ayant recuit le pied, emplissez de nouveau, afin de frapper l'anneau plus profondément comme auparavant : vous ferez de même jusqu'à ce que vous le prépariez également avec ses grains. Limez et raclez le nœud ainsi que le

nodum et rade, et circa pedem interius et exterius, et oram ejus; sicque facies in medio nodi foramen quadrangulum secundum quantitatem caudæ superioris vasis, et in eo pones spissam partem argenti, rotundam, eodem modo perforatam. Facies quoque anulum singulariter, qui stare debet inter nodum et vas superius, eadem quantitate et specie sicut est ille, quem ductili ferro formasti sub nodo, et accipiens ferrum obtusum fabricabis' illud super cotem æqualem, deinde super lignum quercineum, imposito ei carbone trito, et cum eo polies ipsum vas interius et exterius, nodum et pedem et anulum, sicque fricabis cum panno et creta subtiliter rasa, donec omnino lucidum fiat opus. His ita peractis finde caudam vasis in quatuor usque in medium cum lima tenue, et eversa illud super incudem rotundam ita ut æqualiter, et in dextera ferrum ductile mitte in nodum et fac superius percuti cum malleo mediocri donec configes fortiter. Postea funde argentum, quod limasti et rasisti cum eo quod residuum est, et

· fricabis ?

tour du pied à l'intérieur et à l'extérieur, et son bord; vous ferez au milieu du nœud une ouverture quadrangulaire selon la proportion de la queue du vase supérieur; vous y placerez un morceau d'argent épais, rond, perforé e même. Vous ferez aussi à part l'anneau qui doit s'ajuster entre le nœud et la partie supérieure du vase, avec les mêmes quantité et forme que celui que vous avez fabriqué sous le nœud à l'aide du fer ductile; prenant un fer émoussé, vous le façonnerez sur une pierre unie, ensuite sur un bois de pilé, vous polirez le vase à l'intérieur et à l'extérieur, le nœud, le pied, l'anneau; vous frotterez ainsi avec un linge et de la craie finement pulvérisée jusqu'à ce que le travail deviene toutà-fait brillant. Ces choses acherées, fendez la queue du vase en quatre jusqu'au milieu, avec une lime fine, renversez-le sur une enclume roude d'une nanière égale, de la main droite mettez dans le nœud le fer ductile, et faites battre par-dessus avec un marteau moyen jusqu'à ce que vous l'enfonciez solidement. Fondez l'argent que vous avez lime et racle avec celui qui percute rotulam cum circino æquatam tantæ latitudinis quanta est altitudo calicis a pede inferius usque ad oram superius, et modice amplius, et sic percute cavum inferius secundum latitudinem vasis superius, ita ut æqualiter in eo possit jacere. Et si volueris, fac circulos duos interius cum circino, et pertrahe cum subula obtusa in medio similitudinem agni, sive dexteram quasi de cœlo descendentem et signautem, et litteras inter illos duos circulos, atque cum ferro fossorio subtiliter fode, poliens ad effectum sicut calicem.

# CAPUT XXVI.

#### DE MAJORE CALICE ET EJUS INPUSORIO.

Quod si calicem maguum argenteum fabricare volueris, quatuor, aut sex, seu decem marcarum, primo igne probabis et purgabis totum argentum, deinde divides ordine quo supra. Posthæc

reste, et frappez une roulette arrondie au compas, aussi large que le calice a de hauteur depuis le bas du pied jusqu'au haut de la coupe et un peu plus; bateze-en la cavité à la partie inférieure selon la largeur du vase à la partie supérieure, afin qu'il puisse y entrer également. Si vous voulez, traction de la compas, avec une alène émousée dessinez au milieu l'image d'un agneau ou une main symbolique paraissant descendre du ciel, et des lettres entre ces deux cerdes; au moyen du fer à creu-

ser, fouillez légèrement, donnant le même poli qu'au calice.

# CHAPITRE XXVI.

Si vous voulez fabriquer un grand calice en argent, de quatre, de six ou de dix marcs, d'abord vous éprouverez et purifierez au feu tout l'argent, ensuite vous diviserez d'après le proaccipe duos ferros æque longos et latos, ad mensuram palmi, et sicut festuca spissos, æqualiter percussos et sanos et ad runcinam diligenter æquatos; inter quos facies corrigiam ferream æqualiter percussam ac mediocriter spissam, quam complicabis in modum circuli ea amplitudine, ut tibi videatur quod possit impleri illo argento, quod in eo fundere vis. Et cum plicaveris, non conjunges capita, sed modice separabis, ut foramen appareat, per quod infundere possis. Hunc circulum aptabis inter duos ferros æqualiter ita, ut capita ipsius extra ferros parum appareant, et constringes eos tribus curvis ferris fortibus in tribus locis, videlicet inferius et ex utraque parte juxta foramen, sicque linies argillam maceratam circa circulum inter ferros et circa foramen abundanter. Quam formam, cum siccata fuerit, calefacies, et liquefactum argentum infunde. Omne argentum et aurum quod tali modo funditur, nisi contingat ex magna negligentia, semper est sanum ad operandum in eo quodcumque volueris. Circulos autem secundum quantitatem, quam infundere

cédé déjà indiqué. Prenez deux fers égaux en longueur et en largeur à la mesure d'un palme, épais comme une paille, également battus et sans défauts, soigneusement polisau rabot/vous ferez entre eux une attache en fer, uniformément battue et médiocrement épaisse, que vous entrelacerez en manière de cercle, de grandeur à vous paraître pouvoir être renplie par cet argent que vous voulez y fondre. Après avoir replié, y ous ne joindrez pas les houts, mais vous séparerez un peu afin de laisser une ouverture par où vous puissiez verser. Vous adapterez ce

cercle entre les deux fers également de façon que ses bouts ressortent un peu hors des fers, yous les attacheres à trois fers recourbés forts en trois endroits, savoir : à la partie inférieure et de chaque côté près de l'ouverture; vous enduirez d'argile pétrie le tour du cercle entre les fers et auprès de l'ouverture en abondance. Lorsque cette forme en sers éche, vous la chaufferez et y verserez l'argent fondu. Tout argent et or fondu ainsi, à moins d'une grave négligence, est toujours bon à quelque travail que vous vouliez. Vous mesureze les cercles selon la quantié que

volueris, mensurabis, et facies majores et minores, fusum vero argentum, postquam percusseris ut supra, et vasi formam deris, imple illud cera et percute in ventre, si volueris costas æquales sive rotundas, quæ stent in circuitu sicut cochlearia, quod opus utrumque magnum ornatum dat calici. Quas costas si volueris cum nigello parare, hoc procura ut argentum spissius sit, et sic age ut una costa deauretur et altera denigretur, quas semper oportet pares esse. Quas cum percusseris, lima æqualiter et rades in illis, quas denigrare volueris, pertrahe folia græca et fode grosso tractu, camposque eodem fodies gracilibus circulis et subtili opere, deinde compone nigellum hoc modo.

vous voulrez couler, vous en ferez de grands et de petits. Quand vous aure battu comme c'i-dessus l'argent fondu, et que vous aurez donné la forme au vase, reinplissez-le de cire et battez sur le ventre, selon que vous désirerez des côtes planes ou rondes, qui se tiennent autour comme des cuillers : ces deux genres de travail donnent un grand ornement au calice. Si vous voulez anrichir ces côtes de niello,

ayez soin que l'argent soit plus épais, et faites de manière qu'une côte soit dorée et l'autre niellée: il faut toujours qu'elles soient pareilles. Les ayant battues, limez également et raclez celles que vous voulez nieller; tracezy des feuillages grecs et creusez à gros traits; vous creuserz aussi les champs en cercles déliés et de travail délicat: composez ensuite le niello de cette mauière.

# CAPUT XXVII.

#### DE NIGELLO.

Accipe argentum purum, et æquo pondere divide in duo, addens ei tertiam partem cupri puri. Quas tres partes, cum miseris in fusile vasculum, pondera tantum plumbi, quantum appendit medietas ipsius cupri, quod argento miscuisti, acceptumque sulphur croccum frange minutatim, et mitte plumbum et partem sulphuris ipsius super vasculum cupreum, ac reliquum sulphuris mitte in aliud vas 'fusile. Cumque liquefeceris argentum cum cupro, move pariter cum carbone, statimque infunde ei plumbum et sulphur ex cupreo vasculo, et rursum commisce cum carbone fortiter, et cum festinatione funde in aliud vas fusile super sulphur quod in eo miseras, moxque deposito vasculo, cnm quo fuderas, accipe illud in quod fudisti, et mitte in igneu donec liquefiat, iterumque commovens funde in ferrum infusorium. Quod prius quam frigescat, percute modicum, et

· Ed. fas.

# CHAPITRE XXVII.

Do MIRITO

Prenez de l'argent pur et divisez-le nd enx à poids égal, y ajoutant un tiers de cuivre pur. Quand vous aurez mis le tout dans un creuset à fondre, peser autant de plomb que pèse la moitié du cuivre mélé à l'argent; prenant du soufre jaune cassez-le menu, jetez le plomb et une partie de ce soufre sur un petit vase de cuivre et le reste du soufre dans l'autre creuset à foudre. Lorsque vous aurez fondu l'argent avec le cuivre, remuez également avec un charbon, aussitôt versez-y le plomb et le soufre du petit vase de cuivre, derechef mêlez fortement avec lecharbon, et transvasez en hâte dans l'autre creuset à fondre sur le soufre que vous y avez mis. Déposant le petit vase avec lequel vous aviez versé, prenz celui dans lequel vous avez versé, et mettez au feu jusqu'à liquéfaction; remuant de nouveau coulez dans un moule en fer. Avant que cela ne se refroitisse, battez un peu, chauffez modérément, battez encore; yous

calefac modicum, rursumque percute, sicque facies donec omnino attenuetur. Natura enim nigelli talis est, ut si frigidum percutitur, statim liquescit, frangitur et resilit, nec debet sic calefieri, ut rubescat, quia statim liquescit et fluit in cineres. Attenuatum vero nigellum mitte in vusculum profundum et spissum, et superfundens aquam, confringens cum malleo rotundo, donec minutissimum fat, ejectumque inde sicca, et quod minutum est mitte in pennam anseris atque obstrue, quod vero grossius est, mitte in vas et comminue, rursumque siccatum mitte in alteram pennam.

# CAPUT XXVIII.

### DE IMPONENDO NIGELLO.

Cumque sic plures pennas impleveris, accipe gummi, quod vocatur barabas, et particulam ejus modicam tere cum aqua in

continuerez jusqu'à ce qu'il s'aminicisse tout à fait. Car la nature du niello est telle, que si on le bat à froid, il se liquefie bientôt, se brise et se réduit : il ne doit pas être chauffie au rouge, parce qu'aussitôt il se liquéfie et coule en cendres. Quand vous avez aminci le niello, mettezle dans un vase profiond et épais, l'arrosaut d'eau, et le broyaut avec un marteau rond, jusqu'à ce que'il devienne très-meuu : ôtez-le, faites sécher; mettez dans une plume d'oie ce qui est broyé, et bouchez. Quant à ce qui est plus gros, mettez-le dans le vase et écrasez; ayant fait sécher de nouveau, mettez dans une autre plume.

### CHAPITRE XXVIII.

APPLICATION DT RITALO.

Lorsque vous aurez rempli plusieurs plumes, ayez de la gomme appelée barabas, broyez-en une parcelle avec de l'eau dans le même vase, de manière eodem vase ita, ut ex ea aqua vix turbida fiat, et locum quem volueris denigrare cum ipsa aqua fac humidum prius, accipienis que pennam cum levi ferro excute tritum nigellum super eum diligenter donec totum cooperias, sicque per omnia facies. Deinde compone carbones copiose accensos, et in eos missum vas diligenter cooperi sic, ut super nigellum nullus carbo ponatur, ne cadat. Cumque liquefactum fuerit, tene vas cum forcipe, et verte ex omni parte, qua fluere videris, et ita convertendo cave ne in terram nigellum cadat. Quod si primo calore non fuerit plenum per omnia, denuo fac humidum, et superpone ut prius, et cave diligenter ne plus opns sit.

que l'eau en devienne à peine trouble; avec cette eau humectez d'abord la place que vous voudrez nieller; et prenant une des plunes à l'aide d'un fet éger faites-y tomber avec soin le niello broyé jusqu'à ce que vous couvriez entièrement : vous ferez ainsi partout. Réunissez en abondance des charbous allumés, après y avoir mis le vase avec précaution convrez-le de sorte qu'aucm charbon ne touche le niello qu'il ferait tomber. Lorsqu'il sera liquéfié, senez le vase avec des tenailles et tournez de tous les côtes où vous verrez couler, mais en tournant ainsi prenez garde que le niello ne tombe à terre. Si après ce premier feu tout u'est pas reumpli, lumeetez de uonveau, replacez comme auparavant, et prenez bien garde qu'il n'y ait plus besoin de recommencer

# CAPUT XXIX.

#### DE PUNDENDIS AURICULIS CALICIS.

Si vero volueris aures calici apponere, mox ut percusseris et raseris, prinsquam aliud quid operis in eo facias, accepta cera forma inde aures, et scalpe in eis dracones vel bestias vel aves, sive folia quomodocumque volueris. In summitate vero utriusque auris pone parum ceræ rotundæ, sicut gracilis candela longitudine minimi digiti, sed in summitate sit aliquantulum grossior, quæ cera vocatur infusorium; quam solidabis calido ferro. Deinde accipe argillam fortiter maceratam, et cooperi diligenter utrasque aures singillatim, ita ut omnia foramina sculpturæ impleantur. Quæ cum siccatæ fuerint, iterum cooperi diligenter per omnia, excepta summitate infusorii, et tertio similiter facies. Postea mitte ipsas formas juxta carbones, et cum calefactæ fuerint, effundes ceram. Qua effusa pone eas' omnino ad ignem, convertens

1 Ed. ea.

# CHAPITRE XXIX.

POSTE DES CREILSES DE CALICE

Si vous voulez appliquer des oreilles a un calice, sitôt que vous aurez hattu et racle, avant d'y faire aucun autre travail, prenant de la cire, formez-eu des oreilles et modelez-y des dragons, des animaux, des oiseaux, ou des feuillages de quelque façon que vous voudrez. Au haut de chaque oreille placez un peu de cire arrondie comme une chandelle effilée de la longueur du petit doigt, mais un peu plus grosse au sommet; cette cire s'appelle l'entonnoir : vous la souderez avec un fer chaud. Prenez de l'argile fortement pétrie, couvrez soigneusement les deux oreilles l'une après l'autre, de manière que tous les creux du modèle soient remplis. Quand elles seront séches, couvrez de nouveau soigneusement partout, excepté le sommet de l'entonnoir, et vous ferez de même une troisième fois. Mettez ensuite ces formes près des charbons; lorsqu'elles seront chaudes, vous verserez la cire. Après cette opération, placez-les tout foramina' per quæ cera exiit inferius, et sine donec candescat sicut carbones, statimque liquefac argentum, addens ei modicum de auricalco Hispanico, ut verbi gratia, si fuerit argenti dimidia marca, pondus duorum nummorum, si vero plus aut minus, e contra; et eiciens formas ab igne siste eas firmiter, et infunde in eodem loco, unde ceram effudisti. Cumque refrigerata fuerint, aufer argillam, et cum lima et ferris fossoriis adjunge eas in suis locis et subjuncturis; facies duo foramina longa, unum superius et aliud inferius, quæ foris non appareant, in quibus junges singillatim duos clavos latos, quos facies transire vas per duo foramina ex utraque parte superius et inferius, et configes eos interius atque solidabis hoc modo.

. Ed. foramen.

à fait au feu, tournant en bas les ouertures par lesquelles la cire est sortie, et laissez jusqu'à ce que cela devienne brâlant comme les charbons. Aussidt fondez l'argent, y ajoutant un peu d'auricalque d'Espagne, comme par exemple, s'il y a un demi-marc d'argent, le poids de deux écus; s'il y a plus ou moins, en suivant la proportion : retirez les formes du feu, affermissez-les solidement, et coulez à la même place d'où vous avez versé la la même place d'où vous avez versé la cire. Lorsque le tout sera refroiti, eulevez l'argile, avec la lime et les fers à creuser ajustez à leurs places et jointures. Vous ferez deux longues ouvertures l'une au-dessus et l'autre au-dessous, qui ne paraissent pas en densons, dans lesquelles vous adapterez un à un deux larges clous que vous ferez traverser le vasépar les deux ouvertures des deux côtés en laut et en bas; vous les ficherez. à l'intérieur et les souderez de cette manière.

# CAPUT XXX.

#### DE SOLIDATURA ARGENTI.

Pondera duas partes argenti puri, et tertiam cupri rubri, et confunde atque subtiliter lima in vase mundo, et mitte in penam. Deinde tolle vini petram, quæ crescit interius circa vasa, in quibus optimum vinum diu jacet, et particulas ejus liga in panno, et mitte in ignem ut comburatur tamdiu donec nullus inde fumus procedat. Quo ab igne levato et refrigerato exsuffla cineres 'panni et illud ustum tere in cupreo vase cum rotundo malleo, admixta aqua et sale ut sit spissum sicut fex; quod cum ligno tenui linies circa clavos interius et exterius, et excuties cum brevi ferro limatum argentum desuper, sicque siccabis. Iterum linies mixturam illam desuper spissius quam ante, et mittes in ignem, adhibitisque carbonibus diligenter coopcries leniterque sufflabis longo flatu, donec solidatura liquefiat sufficienter, eductumque

· Ed. cinere.

#### CHAPITRE XXX.

DE 51 800 MAR DE L'ARGEST.

Pesez deux parties d'argent pur et une troisième de cuivre rouge, mêtez, limez fin dans un vase propre, et nettez dans une plume. Prenez de pierre de vin qui samasse intérieurement autour des vases où séjourne long-temps d'excelleut vin, liez-en des parcelles dans un linge, et mettez au feu afin qu'elle brûle jusqu'à ce que acuente fumée ne s'en échappe. Ayant retiré du feu et laissé refroidir, souffez les cendres du linge, et brovez le fez les cendres du linge, et brovez le produit dans un vase de cuivre avec un marteau roud, y mélant de l'eau et du sel pour qu'il soit épais comme de la lie : avec un bois minee vous enduirez le tour des clous à l'intérieur et à l'extérieur; vous ferez tomber dessus à l'aide d'un petit fer de l'argent limé, et vous ferez sécher. Vous mettrez par-dessus une nouvelle coucle du mélange plus épaisse que la prenière, vous exposerez au feu, ayant approche des charbons vous couvrirez avec soin, vous soufflerez douvement à longue haleine, jusqu'à ce que la soudure soit suffisamment liquide; vas ab igne et modice refrigeratum lavabis, et' si firmi sunt clavi; sin autem, rursum fac eis, sieut prius. Cumque firmi fuerint, elima eos interius et rade æqualiter, ut nullus considerare queat in quo loco steterint, appositasque' exterius auriculas rursum diligenter adjunge. Deinde fac per medium auricularum contra clavos subtilia foramina, et in eodem loco ultra clavos similiter, in quibus eos configes omni opere consummato, sic ut nemo percipiat qualiter adhæreant. Post hæc sculpe et fode ipsas auriculas studiose cum limis et ferramentis, et si quid volueris in eis denigrare, hoc modo facies.

# CAPUT XXXI.

### ITEM DE IMPONENDO NICELLO

Cum miscueris et fuderis nigellum, partem unam inde tolles

· Vel videbis addendum, ut vertimus, vel legendum et sic. . • Ed. appositosque.

vous ôterez le vase du feu, vous le laisrez refroidir un peu, vous le laverez, et vous regarderez si les clous sont solides; s'ils ne le sont pas, faites-y comme auparavant. Lorsqu'ils seront solides, retouchez-les à la lime intérieurement, raclez également de manière que personne ne puisse reconnaître à quelle place ils sont; joigarez de nouveau soigneusement les oreilles appliquées à l'extérieur. Faites dans leur milieu contre les clous des trous fins, et à la même place au-delà des clous de semblables, dans lesquels vous les ficherez tout le travail étant achevé, de telle façon que personne ne s'aperçoive comment ils adhèrent. Après cela, ciselez et creusez ces oreilles attentivement avec des limes et des instruments en fer; et, si vous voulez y nieller quelque chose, vous ferez ainsi.

### CHAPITRE XXXI.

RECORD BE CAPPLICATION OF BIRALO

Lorsque vous aurez mêlé et fondu le niello, vous en prendrez une partie et et percuties quadrangulam, longam et gracilem. Deinde accipe auriculam cum forcipe, et calefac in igne donec rubescat, et cum altero forcipe longo et gracili tene nigellum et frica super omnia loca, quæ denigrare volueris, donec tractus omnes pleni sint; ablatumque ab igne cum lima æquali diligenter plana, donec argentum sic appareat, ut vix tractus considerare possis, et sic cum rasorio ferro lima, rugas diligenter erade, et quod reliquum est deaurabis. Quod deauratum hoc modo compones.

### CAPUT XXXII.

#### DE COQUENDO AURO.

Tolle aurum qualecunque sit, et percute donec tenuis lamina fiat, latitudine trium digitorum et longitudine quantum possit. Deinde incide partes ut sint æqne longæ et latæ, et conjunges

la battrez carrée, longue et fine. Ensuite penez l'oreile avec des tenailles, chauffez au feu jusqu'à ce qu'elle rougisse; avec d'autres tenailles longues et légères tenez le niello, et frottez au toutes les places que vous voudrez mieller jusqu'à ce que tous les traits soient pleins: l'ayant retiré du feu, palanissez avec soin au moyen d'une lime plate, jusqu'à ce que l'argent parisse de façon qu'à peine vous puissiez apercevoir les traits. Alors, avec le fer à couper raclez, enlessoigneusement les rugosités, et vous dorerez ce qui reste: vous préparerez ainsi cette dorure.

### CHAPITRE XXXII.

\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

Prenez de l'or quel qu'il soit et battez jusqu'à ce qu'il devienne unc lame fine de la largeur de trois doigts et d'autant de longueur que possible. Coupez des morceaux qui soient également longs et larges, vous les joineas' pariter atque perfora per omnia cum rasorio ferro tenui. Postea accipe duas testas ollæ igne probatas tantæ magnitudinis ut aurum in eis possit jacere, et frange tegulam minutatim, sive argillam fornacis arsam et rubicundam, eamque comminutam pondera in duas partes æquales, et adde ei tertiam partem salis eodem pondere, quæ modice aspersa cum urina commisceatur ita, ut non adhæreant sibi, sed vix madida sint, et mitte inde parum super urinam testam juxta latitudinem auri, deinde ipsius auri unam partem, rursumque confectionem, et iterum aurum quod semper confectionem ita cooperiat, ne aurum auro tangatur, sicque imple testam usque ad summum, et desuper cooperi cum altera testa, quas diligenter circumlinies argilla mixta et macerata, ponesque ad ignem, ut siccetur. Interim compone furnum ex lapidibus et argilla, altitudine duorum pedum, et latitudine pedis et dimidii, inferius latum, superius vero strictum, ubi foramen sit in medio, in quo eminebunt tres

I Ed. eis.

drez ensemble uniformément et les percerez partout avec un fer tranchant mince. Prenez deux vases en terre éprouvés au feu, assez grands pour que for puisse y tenir; cassez menu de la tuile ou de l'argile à four briblée et oruge; après l'avoir écrasée pesez-la en deux parties égales, et ajoutez-en du même poids une troisième de sel, qui, un peu arrosée d'urine, soit mélée au reste de sorte que ces matières n'adhèrent pas entre elles, mais soient à peime llumides. Mettez un peu sur l'urine de la terre cuite proportionnellement à la largeur de l'or, en-

suite un morceau de cet or, encore du melange, et derechef de l'or qui toujours couvre le mélange pour que l'or 
ne soit point en contact avec l'or: remplissez ainsi le vase jisuqu'au haut; couvrez par-dessus avec un autre têt; vous les entourerez soigneusement d'une couche d'argile mélée et pétrie, et vous placerez au feu pour faire sécher. Pendant ce temps, bâtissez un fourneau de pierres et d'argile, de deux pieds de hauteur, d'un pied et deni de largeur, large en has, étroit en haut, où dans le milieu sera une nouverture; là s'élèvrent trois pierres lapides longiores et duri, qui possint flammam diu sustinere, super quos pones testas cum auro, et cooperies cum aliis testis abundanter. Deinde suppone ignem et ligna, et cave ne deficiat ignis copiosus per spatium diei et noctis. Mane vero eiciens aurum, rursum funde, percute et impone furno sicut prius. Iterum autem post diem et noctem aufer, et admiscens ei modicum rubri cupri, funde sicut prius, et repone super furnum. Cumque tertio deposueris, lava diligenter et sicca; sic ponderans vide quantum desit, deinde complica et serva.

# CAPUT XXXIII.

### ITEM EGDEN NODO.

Si vero parum fuerit auri, quod coquere vis, ipsum percute, et compone in testas sicut superius. Postea accipe ollam novam et frange in fundo unum foramen, et circa latus quatuor, et fac

longues, dures, pouvant résister longtemps à la flamme; sur elles vous posserez les vases avec l'or, et vous couvrirez d'autres têts en abondance. Placez dessous du feu et du hois, et veillez à ce que la chaleur ne cesse d'être active pendant l'espace d'un jour et d'une nuit : le matin, ôtant l'or, refondez, hattez, mettez au fourneau comme la première fois. Après un jour et une nuit enlevez derechef, ajoutez un peu de cuivre rouge, fondez comme ci-dessus, remettez au fourneau; lorsque vous aurez ôté une troisieme fois, lavez soigneusement, faites sécher; pesez, examinez le déchet, enveloppez et gardez.

#### CHAPITRE XXXIII.

tras or to after wanter

Si l'or que vous voulez cuire est en petite quantité, battez-le et disposezle dans les vases comme auparavant. Prenez un pot de terre neuf, ouvrez au fond un trou et quatre autour des parois; faites en argile un petit vase in argilla breve vasculum cum tribus pedibus sic ab invicem separatis, ut possint stare super foramen, quod est in fundo ollæ; super quod cum siccatum fuerit pones testas cum auro et elevabis ollam super tres lapides a se aliquantulum remotos æque spissos, et inmitte carbones ardentes, deinde extinctos, sicque quoties descenderint superpone frigidos, et nunquam patieris testas nudas esse ab igne. Interdum vero cum gracili ligno per foramina inmisso move carbones, et inferius similiter, ut cineres exeant et ventus aditus habeat. Sicque facies cum carbonibus in olla, sicut superius cum lignis in furno.

avec trois pieds séparés l'un de l'autre pour pouvoir se tenir sur l'ouverture qui est au fond du pot : là-dessus, après avoir séché, vous placerez les vases avec l'or, vous elèverez le pot sur trois pierres un peu écartées entre elles et également épaisses; mettez-y des charbons ardents, puis d'autres étéints, et ainsi à mesure qu'ils descendront remettez-en de froids par-dessus,

sans jamais laisser les vases dégarnis de feu. De temps en temps avec un petit bois introduit par les ouvertures remuez les charbons, et en dessous semblablement, afin que les cendres sortent et que l'air ait accès: vous ferez avec les charbons dans le pot de terre comme précédemment avec le bois dans le fourneau.

# CAPUT XXXIV.

#### DE MOLENDO AURO.

Coctum vero pleniter si molere volueris, mitte inde in stateram pondus octo nummorum et pondera octies tantum vivi argenti, cui statim inmitte et frica donec album fiat, atque particulatim confringe. Tolle quoque unum vasculum ex his, in quibus aurum vel argentum infunditur, quod tamen ad opus istud spissius illis esse debet, et mitte in ignem donec candescat; ferrum etiam gracile et curvum, in uno capite manubrio infixum, in altero vero habens nodum rotundum, mitte similiter in ignem, et cum utrumque canduerit, cum forcipe tene vasculum super scutellam latam, siccam, et funde in illud vivum argentum cum auro, et festinanter cum ferro curvo et candente frica illud et mole, donec nihil sentias in vasculo, nisi humorem; moxque effunde in aquam. Ejecta vero aqua illa, mitte aurum in manum sinistram, et lava diligenter, probans digito, si bene molitum sit;

### CHAPITRE XXXIV.

MARCIAN DE MOTDAN L'OS.

Après l'avoir cuit complètement, si vous voulez le moudre, mettez-en dans une balance le poids de huit écus, pesez huit fois autant de vif-argent, que vous ajouterez aussitôt, frottez pour qu'il devienne blanc, et écra-sez par parties. Prenez un petit vase de ceux dans lesquels on dépose l'or ou l'argent et qui néanmoins pour cette opération doit être plus épais que ceux-là; mettez au fleu jusqu'à ce

qu'il soit brûlant : ayez aussi pareillement au feu un fer effilé, recourbé, emmanché par un bout, ayant à l'autre un nœud rond; quand l'un et l'autre seront chauffés, tenez avec des tensilles le petit vase sur une écuelle large, séche; versez-y le rif-argent et l'or; hàtez-vous au moyen du fer recourbé et chaud de le frotter et de le moudre, jusqu'à ce que vous ne sentiez plus dans le petit vase rien que du liquide var-le-champ versez dans de l'eau. Ayant jeté cette eau, prenez l'or dans votre main gauche, lavez eves soin, et si est, pone super pannum lineum mundum, et jacta hac et illac, donec siccetur aqua.

# CAPUT XXXV.

### ITEM ALIO MODO.

Quod si natura auri talis est, ut sic non possis' molere, accipe lapidem sabuleum, quadrum et æqualem, et in medio ejus
fae foramen latitudine trium digitorum et simili profunditate.
Deinde para tibi lapidem duriorem illo, sic gracilem, ut possit
in illo foramine converti, et sic longum, ut possit in lignum
figi et firmari, quod lignum trium ulnarum et in inferiori parte,
in qua lapis jungendus est, sit grossitudine unius tibiæ. Super
quem lapidem, altitudine dimidii pedis, transforetur ipsum lignum, cui jungatur aliud lignum tenue latitudine duarum palmarum, in quo cauda fiat, quæ foramen longi ligni pertranseat,

Ed. possit.

éprouvant du doigt s'il est bien moulu; dans ce cas, placez sur une toile de lin propre, et agitez en tout sens jusqu'à ce qu'il soit desséché.

# CHAPITRE XXXV.

mims origation ran CN arras receipi

Si la nature de l'or est telle que vous ne puissiez le moudre ainsi, prenez une pierre sableuse, carrée et unie; au milieu faites un creux de la largeur de trois doigts et de semblable proondeur. Préparez une pierre plus dure que celle-là, de dimension à pouvoir être touruée dans cette cavité, de longueur à s'eugeque t'a s'asujettir dans un bois, lequel, de trois aunes, à la partie inférieure où sera jointe la pierre, aura la grosseur de la jambe. Au-dessus de cette pierre, à la hauteur d'un demi-pied, on percera le bois auquel on en joindra un autre mince large de deux mains, terminé par une queue qui traverse l'ouverture du bois loug. Sur le bois mince on liera une superque' tenue lignum ligetur lapis magnitudinis unius pedis, a quo lapide sursum fiat lignum gracile et rotunde incisum atque planum, ita ut inter manus possit volvi. His ita compositis pone majorem lapidem in pelvim, sive in vas ligneum æquale, et vide ut lapis firmiter jaceat, et vas firmiter stet. Cumque aurum cum vivo argento in foramen ejus miseris, et sabulum desuper atque aquam, impone lapidem minorem, qui ligno junctus est, tenensque in superiori parte ipsum lignum, converte modicum inter manus tuas, et mox impulsu illius lapidis, qui ligatus est inferius, circumferetur, sicque circumferendo mole per tres vel quatuor horas. Interdum vero respice et proba digito, et rursum inmitte sabulum cum aqua. Cumque girando et regirando ipsum sabulum cœperit ebullire et per lapidem diffundi, cum ligno gracili longo et tenue recollige semper et in foramen repone, ne forte aurum cum sabulo egeratur' et non molatur. Quod cum pleniter molitum fuerit, eiciatur et lavetur et siccetur

\* Ed super quem. - \* Ed. egeretur.

pierre de la grandeur d'un pied; de cette pierre en haut on fera le bois fin, taillé en rond, et uni de manière à ce qu'il puisse être tourné entre les mains. Ces choess disposées, placez la plus grande pierre dans un bassin ou dans un vase en bois plat; ayez sojn que la pierre soit posée solidement et que le vase se tienne ferme. Lorsque vous aurez mis l'or avec le vifargent dans le creux, puis par-dessus du sable et l'eau, placez dedans la petite pierre qui est jointe au bois; tenant ce bois à la partie supérieure, tournez un peu entre vos mains, et biendt pa l'imme.

pulsion de la pierre qui a été attachée inférieurement, il suivra la rotation : par ce mouvement vous moudrea ainsi durant trois ou quatre heures. De temps caminez et éprouvez du doigt, dereché ajoutez du sable et de l'eau. Lorsque en touriant et retournant le sable commencera à bouillonner et à se répandre sur la pierre, avec un petit bois long et mince ramassez toujours, replacez dans le creux, de peur qu'avec le sable l'or ne soit jeté deliors et ne soit point moulu. Quand il le sera couplètement, on le retirera, no lavera, on fra sécher comme plus

nt supra, ponaturque super libram. Si vero quicquam defuerit, laventur sordes qui fluunt ex lapide, et sic invenitur, quia idcirco idem lapis in vase ponitur. Hoc modo etiam argentum purum tenuissime percussum et vivo argento admixtum moli debet, quia in calido vasculo cum calido ferro moli non valet. Sic autem commisceatur ut vivi argenti sint quinque pondera, et sextum sit argentum purum.

# CAPUT XXXVI.

#### ITEM ALIO MODO.

Potes etiam aurum levius molere hoc modo. Accipe testam ollae capacem igne probatam, et pone in carbones donee omnino candescant, et mitte in eam aurum vivo argento mixtum ac minutatim confractum, tenensque cum forcipe vibra manum æqualiter, et mox videbis quomodo liquestat aurum et commisceatur vivo argento. Cumque omnino liquidum suerit, mox stude in

haut, et on posera sur une balauce. S'il y a quelque déchet, on lavera le dépôt qui coule de la pierre; on retrouve ainsi le poids, car c'est par ectte raison que l'on place cette pierre dans le vase. De cette manière aussi doit se moudre l'argent pur hattu rèsmince et mèlé de vif-argent, parce qu'il ne peut être moulu avec un fer chaud dans un vase chauffé. On le mêle de façon qu'il y ait cinq parties de vif-argent sur une sixième d'argent pur.

### CHAPITRE XXXVI.

AUTER MOTER D'OPTUNIA LU MÂNU AÉSCLEAT.

Vous pouvez encore moudre l'or plus facilement de la manière suivante. Prenez un grand vase en terre éprouvé au feu, placez aux charbous jusqu'à ce qu'ils s'enflamment tout à fait, mettez-y l'or mélé au vif-argent et cassé heneu; tenant avec des tenailles, agitez la main également : bientôt, vous verrez comment l'or se liquéfie et se méle au vif-argent. Aussitôt

aquam atque lava et sicca ut supra. Hoc omnino cave, ne jejunus molas aut deaures, quia fœtor vivi argenti magnum periculum est jejuno stomacho et infirmitates diversas generat, contra quas uti debes ziduar et baca lauri, pipere et allio atque vino. Post-hæe appende ipsam deauraturam in statera, et divide in duo, et medietatem ejus rursum in duo, donec invenias singulos denarios, et mitte eos sigillatim in pennas anseris, ut scias quantum unicuique loco deaurando superponas. Deinde percute partem cupri rubri in similitudinem fossorii ferri et infige manubrio, summitatemque ejus lima et rade rotundam et aliquantum tenuem, quam fricabis cum vivo argento donec alba fiat, et inde possis deaurare. Postea facies confectionem ad innovandum opus deaurandum hoc modo.

qu'il sera parfaitement liquide, versex dans de l'eau, lavez et séchez comme plus haut. Évitez surtout de moudre ou de dorer à jeun, parce que les exhalisions du vif-argent sont un grand danger pour un estomac vide et engendrent diverses infirmités contre lesquelles vous devez faire usage de zédoaire et de baie de laurier, de poivre, d'ail et de vin. Pessez la dorure daus une balance, divisez en deux, et la moitié encore en deux, jusqu'à ce que vous trouviez un denire par chaque; mettez-les séparément dans des plumes d'oie, a fin de savoir combien vous employez à dorer chaque place. Battez ensuite une portion de cuivre rouge en forme de fer à creuser, emmanchez-la, limez et raclez son extrémité ronde et un peu effilée, vous la frotterez avec le vif-argent jusqu'à ce qu'elle devienne blanche, et pourrez vous en servir pour dorer. Après cela vous ferez sinsi une préparation propre à rafraichir le travail qui doit être doré.

# CAPUT XXXVII.

### DE INVIVANDIS ET DEAURANDIS AURICULIS.

Same vini lapidem, de qua sapra diximus, et tere diligenter super lapidem siccum, addesque ei tertiam partem salis, et mitte in testam ollæ capacem, infundens ei aquam illam, in quam projecisti aurum noviter molitum, atque imponens modicum vivi argenti, mitte super carbones donec calidum fiat, et cum ligno commove. Habeas etiam setas porci grossitudiue trium digitorum aut quatuor, ferro colligatas in medio, duas mundas, cum qua lavabis aurum et argentum, et duas cum quibus deanrabis, unam siccam et alteram humidam. His omnibus ex hoc ordinc compositis, accipe auriculas argenteas ad manus, et pannieulum lineum complicatum tinge in confectionem calidam, cum quo fricabis omnia loca, quae deanrare volueris in eis. Cumque cœperint invivari, calefac eas super carbones et cum setis ipsa confectione lumidis frica illas fortiter, donec omnes fossure vivo

### CHAPITRE XXXVII.

WANTEDS OR SERVER BY DE BORER 125 ORBIGERS.

Prenez de la pierre de vin dont nous avons déjà parlé, et broyez avec soin sur une pierre sèche, vous y ajoute-rez un tiers de sel; mettez dans un grand vase en terre, y versant l'eau dans laquelle vous avez jeté l'or nou-vellement moulu; joignant un peu de vifargent, placez sur les charbons jusqu'à ce que cela chauffe, et remuez avec un bois. Ayez aussi des soies de porc de la grosseur de trois ou quatre

doigts attachées à un fer au milieu, deux paquets propres, pour laver l'or et l'argent, deux pour dorer, l'un sec et l'autre mouillé. Toutes ces choses disposées dans cet ordre, prenez en main les oreilles d'argent, trempez dans la préparation chaude une petite toile de lin pliée, avec laquelle vous frotterez toutes les places que vous voulez y dorer. Quand elles commenceront à se raviver, chauffez sur les charbons; avec les soise imbliées de la préparation frottez fortement jusqu'à et que tous les creux soient blancs et que tous les creux soient blancs et que tous les creux soient blancs

argento fiant albæ, interdum calefaciendo et interdum fricando, et ubi cum setis non potueris pertingere, cum cupro deauratorio et ligno gracili fricabis, faciens hoc super scutellam deauratoriam ligneam, quæ sit ad modicum opus tornatilis et capax, et ad magnum quadra, cava et æqualis. Deinde super ipsam scutellam incide deauraturam cum cultello minutatini, et cum cupro deauratorio pone diligenter per omnia, et humidis setis æqua, atque cum forcipe longo et gracili in anteriori parte duobus panniculis involuto levabis, et pones super carbones donec calefiat, et setis rursum æquabis, sicque tamdiu facies usque dum aurum per omnia adhæreat. Secundo incide aurum et cum cupro superpone, atque cum igne et setis fac sicut prius. Tertio vero similiter facies. Cumque tertia vice aurum coeperit siccari, cum siccis setis fricabis diligenter per omnia, rursumque calefacies, et iterum fricabis, donec incipiat pallescere. Si vero ex neglegentia contigerit, ut aliqua macula appareat in argento, ubi aurum tenue sit et inæqualiter positum, cum cupro superpone,

de vif-argent, tantôt chauffant, tantôt frottant; on les soies ne pourront atteindre, vous frotterez avec le cuivre à dorer et un bois mince, faisant cela sur une écuelle en bois destinée à la dorure et qui pour un ouvrage peu considérable sera tournée et large, pour un grand carréc, creuse et plate. Sur cette écuelle coupez la dorure en petits morceaux avec nu couteau, au moyen du cuivre à dorer posez soigneusement partont, étendez avec les soies humides; à l'aide de tenailles longues et fines euveloppées de deux petits linges à la partie autérieure vous lèverez et mettrez sur les charbons jusqu'à ce

que cela soit chaud; de nouveau vous étendrez avec les soies, et ferez ainsi jusqu'à ce que l'or adhère partout. Une seconde fois coupez de l'or, appliquez au moyen de l'instrument en cuivre, puis avec le feu et les soies faites comme auparavant. Vons ferez de même une troisième fois. Quand alors la dorure commencera à sécher, avec les soies sèches vous frotterez allentivement partout, vous chaufferez derechef, vous frotterez encore jusqu'à ce qu'elle commence à pâlir. S'il arrivait par négligence que quelque tache parût sur l'argent où l'or serait mince et posé inégalement, remettez-en avec et cum siccis setis æqua, donec per omnia æquale sit. Quod cum videris, mitte in aquam et mundis setis lava, rursumque ponens super carbones tamdiu calefac, donec omnino croceum fiat.

# CAPUT XXXVIII.

#### DE POLIENDA DEAURATURA.

Tolle fila ex auricalco gracilia, complicans ea ita, ut plicaturæ sint ad longitudinem minimi digiti; et cum quadruplices fuerint, colliga eos filo lineo, ut sit quasi una pars. Ex his partibus fac quatuor aut quinque, vel sex, ita ut una pars habeat tres plicaturas, alia quatuor, tertia quinque, et sic ascendendo usque ad octo. Quibus omnibus sigillatim colligatis, fac modicum foramen in ligno, in quod pones ex his particulis unam, et infunde plumbum, ita ut cum frigidum fuerit et extraxeris, adhæreant sibi ipsæ plicaturæ quasi plumbeo nodo infixæ. Hoc

l'instrument en cuivre, étendez avec les soies sèches jusqu'à ce qu'il soit égal partout : ce qu'ayant reconnu mettez dans l'eau, lavez avec des soies propres, et replaçant sur les charbons chauffez jusqu'à ce qu'il devienne tout à fait jaune.

CHAPITRE XXXVIII.

Prenez de fins fils d'auricalque, les

pliant de façon que les plis soient à lo longueur du petit doigt; quand ils seront quadruples, liezdes avec un fil de lin, pour qu'ils soient comme un seal il tout. Faites-en quatre, cinq ou six, de telle sorte que l'un ait trois plis, un autre quatre, un troisième cinq, et ainsi en montant jusqu'à huit. Les ayant attachés chacun séparément, faites un petit trou dans un bois où vous placerez un de ces petits paquets, versez-y du plomlı afin que, lorsqu'il sera froid et que vous aurez retiré, vos plis adhèrent entre eux comme modo fac singulis partibus singulos nodos plumbeos, et incidens plicaturas omnes in altera parte, et lima et rade summitates earum, ut rotundæ fiant et æquales; cum quibus quasi scalpendo polieris. Pone super carbones donec calefactæ in fulvum colorem convertantur, et perdant claritatem, quam poliendo acceperant, extinctasque in aqua rursum diligenter scalpendo polies, donec eximium fulgorem accipiant, sicque colorabis eas tali confectione.

# CAPUT XXXIX.

#### DE COLORANDO AURO.

Sume atramentum, et mitte in testam ollæ mundam et igne probatam, ponens super carbones, donec omnino liquefiat et indurescat. Deinde aufer a testa et mitte sub ipsos carbones, at-

enlacés dans un nœud de plomb. De cette manière faites de chaque paquet autant de nœuds de plomb; coupant tous les plis à une extremité, linæz et raclez-en les bouts pour qu'ils deviennent ronds et unis: avec eux vous polirze zonme en burinant. Placez sur les charbons jusqu'à ce que par la chaleur ils prennent une teinte jaune et perdent le lustre qu'ils avaient reçu du poli; lea ayant cients dans l'eau, vous polirze sois gneusement derechef en burinant jusqu'à ce qu'ils acquièrent un éclat bril-

lant, et vous les colorerez avec la préparation suivante.

### CHAPITRE XXXIX.

MANIÈRE DE CORORES L'ON-

Prenez du noir; dans un vase en terre propre et éprouvé au feu, plaçez sur les charhons jusqu'à ce qu'il se liquéfie entièrement et se durcisse. Ensuite ôtez du vase, mettez sous ces charbons, couvrez soigneusement, acque cooperi diligenter, atque cum folle suffla, donce comburatur et in rubeum colorem convertatur. Statim ablatum ab igne cun refrigeratum fuerit, tere in scutella lignea cum malleo ferreo, addens ei tertiam partem salis, temperansque cum vino sive urina, rursum fortiter tere, donce spissum fiat sicut fex. Ex hac confectione cum penna cooperi quod deauratum est, sic ut nihil auri appareat, et pone super carbones, donce exsiccetur, et fumus ex onni parte modicum appareat, et mox auferens ab igne mitte in aquam, lavans diligenter cum setis porci mundis, rursumque siccabis super carbones, involve panno mundo donce refrigeretur.

# CAPUT XL.

#### DE POLIENDO NIGELLO.

Tenens vero illud in eodem panno, rade diligenter omnia loca,

tivea avec un soufflet jusqu'à ce qu'il brûle et se change en couleur rouge. Dès que retiré du feu il sera refroidi, broyez dans une écuelle en bois avec un marteau de fer, y sjoutant le tiers de sel et détrempant de vin ou d'u-rine, derechef broyez fortement jusqu'à ce qu'il épaississe comme de la lie. De cette préparation, à l'aide d'une plume, couvrez ce qu'il a été doré de façon qu'il ne se découvre plus d'or; placez sur les charbons pour faire sécher, et que de la fumée paraisse un peu par-

tout; enlevez alors du feu, mettez dans l'eau, lavez attentivement avec des soies de porc propres, séchez encore sur les charbons, enveloppez d'un linge propre jusqu'à refroidissement.

### CHAPITRE XI..

MANIGER DE POLIA LE PINLO.

Tenant cela dans le même linge,

quæ nigello denigrata sunt, cum ferro rasorio. Post hæc habeas lapidem nigrum et mollem, qui leviter possit incidi et pene cum ungue radi, et cum illo fricabis nigellum cum saliva madefactum diligenter ac æqualiter per omnia, donec omnes tractus aperte videantur et omnino æquum sit. Habeas etiam lignum de arbore tilia, grossitudine et longitudine majoris digiti, siccum et æqualiter incisum; super quod pones pulverem illum humidum, qui procedit de lapide et saliva in fricando, et cum ipso ligno ac eodem pulvere diutissime fricabis nigellum, et leviter semperque adde salivam ut humidum sit, donec lucidum fiat per omnia. Deinde tolle sepum de auriculæ tuæ foramine, et cum exterseris nigellum lineo pauno subtili, per omnia linies, et cum corio hircino sive cervino leniter fricabis, donec omnino clarum fiat.

raclez soigneusement avec un fer à couper toutes les places qui ont été noircies de nielle. Ayez une pierre noire et tendre qui puisse être aisément taillée et presque grattée avec l'ongle; vous en frotterez le niello humecté de salive avec soin et également partout, jusqu'à ce que tous les traits s'aperçoivent clairement, et que tout soit égalisé. Ayez aussi un morceau de bois de tilleul de la grosseur et de la longueur du grand doigt, sec et taillé à plat, sur lequel vous place-

rez de la poussière humide produite par le frottement de la pierre et de la salive; avec ce bois et cette poussière vous frotterez longtemps le niello; dégérement et toujours vous ajouterez de la salive pour maintenir humide, jusqu'à au brillant complet. Prenez de la matière dans le trou de votre oreille, et après avoir essuyé le niello avec une fine toile de lin, vous en appliquerez partout; avec un cuir de bouc ou de cerf vous frotterez doucement afin d'obtenir un éclat parfait.

# CAPUT XLI.

### DE ORNANDO VASE CALICIS.

Tali modo auriculis pleniter perfectis, accipe vas calicis, cujus costas superius denigrasti dimidias, et illas, quas inter has
absque nigello reliquisti, lima æqualiter et rade, ac pertrahe in
eis opus quodeunque volueris, sic tamen ut aliquantulum discrepat' ab opere nigelli, atque cum fossorio ferro gracili subtiliter
fode. Post hæc deaurabis eas, totumque vas interius et exterius
excepto nigello, et polies atque colorabis sicut auriculas. Deinde
cooperies et circumligabis rotundam incudem cum pergamena
æquali, supra quæ pones vas, quod teneat puer ante te sedens
utrisque manibus, coaptans unamquamque costam incudi æqualiter, secundum quod ei jusseris. Interim tolle ferrum gracile,
quod foramen habet in cuspide, cujus percussura subtilissimum
circulum fac, et cum illo implebis omnes campos in deauratis

· discrepet?

# CHAPITRE XLL

OF L'OREDWENT DE LA COUPE DU CALICE.

Ayant ainsi entièrement acheve les oreilles, prenez la coupe du calice dont vous avez déjà niellé la moitié des côtes; et celles qu'alternativement ovus avez laissées sans niello, limez-les également, raclez, tracez-y tel travail que vous voudrez, de façon cepeudant qu'il diffère un peu de celui du niello, et avec un fer fin à creuser fouillez délicatement. Vous les dorrere ensuite ainsi que tout l'Intérieur et l'ex-

térieur de la coupe, excepté le niélo, vous polirez et colorerez .comme les oreilles. Vous couvrirez et enveloppe-rez une enclume ronde de parchemin uni; là-dessus vous placerez la coupe que tiendra à deux mains un enfant assis devant vous, appuyant chaque côte sur l'enclume également selon que vous lui aurez ordonné. Cependant preuez un fer effilé, perforé à la pointe, dont la pression vous produira un ecrele très-fin; avec lui vous remplirez tous les champs dans les côtes dorées, frappant doucement dessus dorées, frappant doucement dessus

costis, desuper cum malleo leniter percutiendo, et opere punctorum unumquemque circulum alteri ordinatim conjungendo. Quo expleto mitte vas super carbones, donce illæ percussuræ interius fulvum colorem recipiant, nigellumque limabis et polies sicut superius. Deinde conjunge auriculas unamquamque in suo loco, et trans foramina, quæ in eis sunt, confige eas aurèis clavis cum gracili ferreo malleo desuper feriendo, et altero ferro subposito donce firmiter stent, et rade diligenter atque poli cum obtuso ferro ipsas percussuras, ut nemo percipere possit, qualiter adhæreant.

## CAPUT XLII.

## DE PEDE CALICIS.

Post hæc sume quartam partem argenti, addens ei quicquid a vase limasti et rasisti; funde ordine quo supra; unde facies

avec un marteau, et joignant synétriquement par un travail de points chaque cercle à un autre. Cela termine, mettez la coupe sur les charbons jusqu'à ce que vos gravues preinent intérieurement une couleur jaune, vous limerze at polirez le niello comme précédemment. Assemblez les oreilles chacune à sa place, à travers les trous qui y sont, assujettissez-les par desclous d'or, frappant dessus avec un marteau léger en fer, et soutenant en dessous avec un autre fer jusqu'à ce qu'elles soient solides; racles soigneusement et polissez avec un fer émousse les endroits frappés, afin que personne ne puisse reconnaître la jonction.

## CHAPITRE XLII.

BO FIRD BU CALLCO

Après cela prenez un quart d'argent, y ajoutant tout ce que vous avez limé et raclé de la coupe, fondez d'après le procédé indiqué plus haut; vous pedem cum nodo sicut pedem minoris calicis, excepto quod in hoc majori formabis costas a latitudine pedis inferius ascendentes usque ad nodum, quas dimidias denigrabis, et alias fodies et deaurabis atque modis omnibus decorabis sicut in vase. Quo perfecto anulum quoque, qui ponendus est inter vas et nodum, deaurabis atque conjunges, et configes sicut minorem calicem.

#### CAPUT XLIII.

#### DE PATENA CALICIS.

Deinde quicquid residui fuerit argenti, funde: unde facies patenam. Quam cum attenuaveris, fac in medio ejus circulum secundum latitudinem calicis, et infra hunc circulum metire octo spatia æqualiter divisa, et in unoquoque spatio fac circulum dimidium, ut sint quasi octo arcus, quos cum rotundo malleo percuties donec cavi fiant, et inferius ductili opere percuties an-

en fabriquerez le pied avec le nœud connuel ep ied du petit calice, excepté que dans ce plus grand vous ferez monter les côtes depuis le bas de la partie large du pied jusqu'au nœud; vous en niellerez la moitié, et les autres vous les creuserez, dorerez et décorrez de toute sorte d'ornements de même que sur la coupe. Cela achevé, vous dorerez, vous ajusterez aussi l'anneau qui doit être entre la coupe et le nœud, et vous assujettirez comme au petit calice.

#### CHAPITRE XLIII.

DE SA PATERE DE CALICE.

Toutc equi restera d'argent, fondeze pour en faire la patène. Après l'avoir amincie, tracezy dans le milieu un cercle selon la largeur du calice, et dessous ce cercle mesurez huit espaces également divisés, dans chacun tracez un demi-cercle de façon qu'il y ait comme huit arcs que vous battrez avec un marteau rond jusqu'à ce qu'il betiennent creux; plus bas au repoussé deviennent creux; plus bas au repoussé

gulos inter ipsos arcus, et limbum circa eos latitudine minoris ungulæ, qui superemineat æqualitatem totius patenæ; quem fodies subtiliter et denigrabis, reliquamque patenam deaurabis, et polies utrumque sicut superius.

## CAPIIT XLIV

#### DE FISTULA

Fistulam quoque facies in calice hoc modo. Fac tibi ferrum longitudine palmi unius et quatuor digitorum, quod in una summitate valde sit gracile, et inde procedat grossius et grossius usque ad alteram summitatem, quæ sit sicut festuca; sitque ferrum rotundum et æqualiter limatum. Cumque attenuaveris argentum purum, complica illud circa hoc ferrum, conjungens summitates æqualiter cum linea, ejectoque ferro mitte in ignem et solida. Rursum imposito ferro percute cum malleo æqualiter per omnia tamdiu, donec junctura non appareat. Deinde fac

vous battrez des angles entre les arcs, et autour un bord de la largeur d'un petit ongle, qui s'élève au-dessus du plat de toute la patène ; vous le creuserez délicatement, vous le niellerez; vous dorerez le reste de la patène, et polirez le tout comme précèdemment.

> CHAPITRE XLIV. .........

Vous ferez aussi au calice un cha-

lumeau de cette manière. Fabriquez un fer de la longueur d'un palme et quatre doigts, très-effilé à l'un des bouts, et de là grossissant graduellement jusqu'à l'autre qui sera comme une paille; que ce fer soit rond et limé avec égalité. Après avoir aminci de l'argent pur, roulez-le autour de ce fer, unissant les extrémités également au moven d'un fil : retirez le fer, mettez au feu et soudez. Avant replacé le fer, battez au marteau uniformément partout jusqu'à ce que la jointure disparaisse. Faites à part un

nodum singulariter rotundum et cavum, sive quadrangulum et solidum, et fac in eo foramen, per quod inmittatur fistula ab inferiori parte, usque pene ad summum, sieque ejecto ferro rursum solidabis per omnia. Cumque firmum fuerit, denuo imposito percuties undique a nodo deorsum donec æqualis fiat et rigida, et a nodo sursum. Ea parte, quæ latior et grossior est, impone tenue ferrum', latum seeundum amplitudinem fistulæ, atque cum malleolo percute incudem, ita ut foramen superius sit quadrum et tenue, quod á nodo sursum super calicem eminere debet, et ore teneri, inferius vero sit rotundum et gracile. Quo facto, si volueris, nodum cum nigello variare poteris, et reliquam fistulam ordine quo supra deaurabis. Hoc omnino cave, ut omne argentum spissum quod deaurare volueris, sive in calice seu in scypho, vel in scutella aut ampulla, fortiter radas, quia in percutiendo ab igne et malleo cutem ex se trahit, quæ si abrasa non fuerit, cum deauratur et super ignem frequenter et diu colo-

. Ed. tenue, et ferrum.

nœud rond et creux, ou carré et massif, pratiquez-y un trou pour introduire le chalumeau par la partie inférieure, presque jusqu'en haut; et avant ôté le fer de nouveau vous souderez partout. Lorsque ce sera solide, le remettant derechef vous battrez de tout côté depuis le nœud en bas pour unir et dresser, et depuis le nœud en haut. Dans la partie la plus large et la plus grosse, introduisez un fer mince d'une largeur proportionnée à la capacité du chalumeau, avec un petit marteau hattez à l'enclume de manière à rendre carré et fin le trou supérieur, qui depuis le nœud doit s'élever en

haut du calice, et être tenu à la bouche; mais que le bas soit rond et délicat. Cela fait, si vous voulez, vons pourrez enrichir le nœud de niello. vous dorerez le reste du chalumeau d'après le procédé déjà employé. Faites bien attention à racler fortement tout argent épais que vous voudrez dorer dans un calice, un vase, une coupe ou un flacon, parce que dans la percussion il se forme sous l'action de la chaleur et du marteau une pellicule qui , si elle n'est enlevée, lorsque l'on dore et que l'on colore en mettant souvent et longtemps sur le feu, s'élève par places en petites vesratur, elevantur per loca subtiles vesicæ, quæ cum franguntur apparet argentum, et opus deturpatur, nec potest emendari nisi deauratura omnino eradatur, et denuo deaurabis.

## CAPUT XLV.

#### DE AURO TERRE EVILAT".

Auri multa sunt genera, ex quibus præcipuum nascitur in terra Evilat, quam Gyon fluvius circuit secundum Genesin. Cujus venas, cum sub terra invenerint viri hujus artis periti, effodiunt, et igne purificatum atque camino probatum in usus suos redigunt.

' In ind. cap. male Evigilat. Ed. Evilat, ut Septuaginia 'Evidár, sed S. Hieronymus in Vulgata ex Неbræo त<sup>3</sup>)<sup>3</sup>П авітаte Hevilath, Geues. II, 11. Flavii nomen v. 13, item aspirate Gehon, Græcis interpretibus Prio».

sies dont la rupture laisse voir l'argent, et l'ouvrage déliguré ne peut être réparé qu'en raclant toute la dorure pour dorer de nouveau.

#### CHAPITRE XLV.

DE L'OR DE LA TRARE DE SEVILATE.

Il y a un grand nombre d'espèces d'or, entre lesquelles la meilleiner nait dans la terre de Hevilath, qu'entoure le fleuve Gehon, suivant la Genèse. Après en avoir découvert les veines sous terre, les hommes hables dans cet art l'extraient, le purifient au feu, l'éprouvent au fourneau et le préparent à leurs usages.

## CAPUT XLVI.

#### DE AURO ARABICO.

Est et aurum arabicum pretiosissimum et eximii ruboris, cujus usus in antiquissimis vasis frequenter reperitur, cujus specie' moderni operarii utuntur, dum allido auro quintam partem rubei cupri addunt, et multos incautos decipiunt. Quod hoc modo caveri potest, ut mittatur in ignem, et si purum aurum est, non amittit fulgorem, si vero ammixtum, omnino amittit fulgorem.

## CAPUT XLVII.

#### DE AURO RISPANICO

Est etiam aurum, quod dicitur Hispanicum', quod conficitur ex rubeo cupro et pulvere basilisci et sanguine humano atque

· Ed. speciem, -- > Hispanum M.

#### CHAPITRE XLVI

02 L'02 G'ARANTS.

L'or d'Arabie est encore fort précieux et d'un rouge excellent: on le retrouve fréquemment employé dans les vases très-auciens; les ouvriers modernes en pratiquent l'initation en mélant avec de l'or pale un cinquième de cuivre rouge, et ils causent beaucoup d'erreurs. On peut se précautionner contre cette ruse de cette manière : que l'on mette au feu, si l'or est pur, il ne perd pas son éclat; mais s'il est mélangé, il le perd entièrement.

## CHAPITRE XLVII.

DE P.OF ENGROP

Il y a aussi un or appelé Espagnol, qui se compose de cuivre rouge, de poudre de basilic, de sang humain et de vinaigre. Les Gentils dont

aceto. Gentiles enim, quorum peritia in hac arte probabilis est, creant sibi basiliscos hoc modo. Habent sub terra domum superius et inferius et ex omni parte lapidibus, cum duabus fenestellis tam brevibus, ut vix aliquid appareat per eas; in quam' ponunt duos gallos veteres duodecim ant quindecim annorum, et dant eis sufficienter cibum. Qui cum ingrassati fuerint, ex calore pinguedinis conveniunt inter se et ponunt ova. Quibns positis eiciuntur galli et immittuntur bufones, qui ova foveant, quibus datur panis in cibum. Fotis autem ovis egrediuntur pulli masculi sient pulli gallinarum, quibus post dies septem crescunt caudæ serpentium, statimque, si non esset pavimentum domus lapideum, terram intrarent. Quod caventes eorum magistri habent vasa ænea rotunda, magnæ amplitudinis, ex omni parte perforata, quorum ora sunt constricta, quibus imponunt ipsos pullos et obstruunt ora enpreis cooperculis atque sub terram infodiunt, et ingrediente subtili terra per foramina nutriuntur

Sic M., mole Ed. appareat; per cas, inquam.

l'habiteté dans cet art est probable, se font des basilics de cette manière. Ils ont sous terre une chambre dont le haut, le bas et toutes les parties sont ne pierres, avec deux petites fenêtres si étroites qu'à peine on voit quelque chose à travers. Ils y mettent deux vieux cogs de douze ou quinze ans, et leur donnent suffisamment à manger. Ceux-ci, quand ils sont engraissés, par la chaleur de leur embonpoint s'accouplent et pondent des œufs. Alors on ôte les coqs, et l'on met, pour couver les œufs, des crapauds, on leur donne du pain en nourri-

ture. Les œufs courés, il en sort des poulets miles comme les poussins des poulets, auxquels au hout de sept jours croissent des queues de serpents; aussitôt, si la chambre n'avait un pavé en pierre, ils entreraient dans la terre. Pour prévenir cela, ceux qui les élèvent ont des vases d'airain ronds, de grande capacité, perforés de toutes parts, dont les orifices sout resserrés, y placent ces poulets, bouclent les ouvertures avec des couvercles en cuivre, les enfouissent sous la terre; et ils se nourrissent six mois de terre fine qui pénétre par les trous. Après

sex mensibus. Post hæc discooperiunt' et copiosum ignem apponunt, donec bestiæ interius omnino comburantur. Quo facto cum refrigeratum fuerit, eiciunt et diligenter terunt, addentes ei tertiam partem sanguinis hominis rufi, qui sanguis exsiccatus tritus erit. Hæc duo composita temperantur aceto acri' in vase mundo; deinde accipiunt tenuissimas tabulas rubei cupri purissimi, et super eas liniunt hanc confectionem ex utraque parte atque mittunt in ignem. Cumque canduerint, extrabunt et in eadem confectione extingunt et lavant, sicque tamdiu faciunt donec ipsa confectio cuprum transmordeat, et inde pondus et colorem auri suscipiat. Hoc aurum omnibus operibus aptum est.

## CAPUT XLVIII.

#### DE AURO ARENARIO.

Est aurum arenarium quod reperitur in littoribus Rheni hoc

1 M. Ed. disco operiunt. - 3 M. acro.

cela, ils découvrent et allument auprès un grand feu jusqu'à ce que les animaux soient dedans entièrement brûlés. Lorsque c'et refroidi, ils retirent et broient soigneusement, y ajoutant un tiers de sang d'un homme roux : ce sang desséché sera trituré. Ces deux choses réunies sont détrempées de vinaigre fort dans un vase propre. Ensuite on prend des lames trèsminers de cuivre rouge très-pun, or y pose de chaque côté une couche de cette préparation, et l'on met au feu. Quand elles ont chauffé, on retire, on éteint et on lave dans la même préparation; on fait ainsi jusqu'à ce que la préparation ronge le cuivre de part en part, et prenne de là le poids et la couleur de l'or. Cet or est propre à tous les ouvrages.

#### CHAPITRE XLVIII.

es 1'es 55 14955

Il y a de l'or de sable que l'on rencontre sur les rivages du Rhin de cette modo. Fodiuntur arenæ in locis illis, ubi spes reperiendi fuerit, et ponuntur super ligneas tabulas. Deinde superfunditur aqua frequenter et diligenter, effluentibusque arenis remanet aurum subtilissimum, quod siugulariter in vasculo ponitur. Cumque vas dimidium fuerit, imponitur vivum argentum, et manu fortiter fricatur, donec omnino commisceatur, sicque positum subtile extorquetur vivum argentum; quod vero remanserit ponitur in vas fusorium et fiunditur.

## CAPUT XLIX.

#### DE PABRICANDO AUREO CALICE.

Igitur cujuscunque generis aurum habueris, si calicem inde componere volueris et ornare lapidibus et electris atque margaritis, hoc modo incipias. Primum proba singulas partes auri, si possint cum malleo percuti sic ut non findantur, et quicquid non finditur singulariter pone; quod vero finditur, singulariter

manière. On tire du sable dans les endroits où il y a espoir de trouver, on le pose sur des tables en bois. On répand dessus de l'eau fréquemment et avec soin, le sable s'écoulant, il reste de l'or très-fin qu'on met à part dans un petit vase. Lorsqu'il est à moitié rempli, on ajoute du vifargent, on triture fortement avec la main jusqu'à parfait melange, on distille le vif-argent qu'on a mis : on dépose le résidu dans un creuset et l'on fond,

# CHAPITRE XLIX.

Quelle que soit donc l'espèce d'orque vous ayez, si vous voulez en faire un calice et l'orner de pierreries, de cabochons, de perles, procédez de cette manière. D'abord éprouvez si chaque partie d'or peut être battue au marteau saus se fendre; tout ce qui ne se fend pas, mettez-le à part, et ce qui se fend, d'un autre

ut coquatur. Deinde accipe partem lateris cocti, et secundum quantitatem auri coquendi, fodi in ea fossulam, quæ illud capere possit; et si non habeas laterem, in lapide sabuleo item quadro, facta fossula cum ferro, mitte in carbones et suffla. Cumque canduerit, impone aurum, superjectisque carbonibus suffla diutissime atque ejectum percute cum malleo; si non frangitur, sufficit ei; si vero frangitur, super alium iterum repone, et hoc tamdiu facies, donec percussum non frangatur. Quod si modice finditur, funde illud cum sulphure, et sic emendabitur. Ouo facto aurum omne pariter funde, et in unam massam' redige, atque super stateram eo modo, quo argentum superius divisisti, divide, parique ordine secundum formam quam volueris, sieque ut prolibuerit auriculas formabis. Quod si opere gemmato facere volueris, percute per duas partes auri tantum, ut vestigium ungulæ possit ci leniter imprimi, et eas incide ea forma, qua volueris auriculas habere, quæ partes utræque ad unam pertinent auriculam.

Ed. idem. - 3 Ed. mansam. - 3 Ed. eius.

côté pour le cuire. Prenez un morceu de brique cuite, selon la quantité d'or à cuire, creusez-y une cavité qui puisse le contenir; si vous n'avez pas de brique, ayant fait avec un fer une cavité dans une pierre sableuse aussi carrée, mettez aux charbons et soufflez. Lorsqu'elle sera chauffée, placez l'or, ajoutez des charbons, souffles longemps, retirez, battez au marteau : s'il ne se casse pas, cela lui suffit; s'il se casse, remettez sur un autre, vous ferez cela jusqu'à ce qu'il ne se brise plus sous la percussion. S'il se fend un peu, fondez-le svec du soufre, et il se boriifera. Cela fait, fondez tout l'or à la fois et réduisez en
un seul lingot; divisez sur une balance de la manière dont ci-dessus
vous avez divisè l'argent, d'après les
mêmes procédés selon la forme que
vous voudrez, et come il vous plaite
vous ferez les oreilles. Si vous voulez
les orner d'un travail de pierreries,
battez deux parties d'or tellement que
la marque de l'ongle puisse s'y imprimer légèrement, taillez-les de la
forme dont vous voulez avoir les
orcilles: ces parties appartiennent l'une
et l'autre à une seule oreille.

#### CAPUT L.

#### DE SOLIDATURA AURI.

Deinde compone solidaturam hoc modo. Tolle cineres fagineos, et fac inde laxivam, quam rursum colabis per eosdem cineres, ut spissa fiat. Rursum mitte in patellam et coque usque ad tertiam partem, et impone ei modicum smigmatis et parum arvinæ suillæ veteris. Cumque frigidum fuerit et resederit, cola diligenter per pannum et mitte in vas cupreum, quod sit ex omni solidum, excepto modico foramine, quod superius emineat, rotundum, ut possit digito obstrui. Post hæc tolle partem cupri tenuem, quem madefacies aqua, et fricabis super eum salem ex utraque parte, mittesque in ignem, et cum canduerit extingue in pelvi munda et aqua pura, in qua servetur quicquid ex cupro comburitur. Rursumque frica salem supra cuprum et fac sicut prius, et hoc tamdiu donec sufficiat. Deinde effunde aquam et exsicca pulverem in cupreo vase, et tere eum in eodem vase

#### CHAPITRE L.

----

Composez la soudure de cette maniem ponsez les cendres de hêtre, faites-en une lessive que vous coulerez une seconde fois à travers les mêmes cendres, afin quelle épaississe. Remettez dans la marmite, cuisez jusqu'à réduction au tiers, ajoutez-y un peu de avon et de vieille graisse de porc. Lorsque ce sera froid et reposé, passez soigneusement à travers un linge, et mettez dans un vase en cuivre clos de toute part, à l'exception d'un petit trou s'élevant à la partie supérieur, roud, qui puisse être bouché avec le doigt. Après cela, humetrez d'eau un morceau de cuivre mince, vous frotterez de sel le dessus des deux côtés, vous mettrez au feu; quand il sera chauffé éteignez dans un bassin propre d'eau pure, où vous conserverez tout le cuivre brilé. Derechef frottez du sel sur le cuivre, faites comme auparavant, et cela jusqu'à ce qu'il suffise. Versez l'enu, faitez sécher la poussière dans le vase en cuivre, broyez-la cum ferreo malleo donec tenuissimus fiat, ponensque super carbones rursum combure, atque ut prius tere. Cumque imposueris smigma, commisce diligenter, ponensque super prunas pariter combure ac denno tere. Postea ex auteriori vase funde laxivam in illud, in quo est pulvis, et commisce atque fac bullire diu, et cum frigidum fuerit refunde simul cum pulvere ubi prius erat, ubi etiam quatuor particulas cupri imponas, per quas commisceatur pulvis per omnia quoties movere volueris. Hac confectione solidatur aurum et argentum; sed in solidando auro commoveatur pulvis, ut supra dictum est, in argento vero solidando non moveatur.

dans le même vase avec un marteau de fer jusqu'à ce qu'elle devienne très-fine; replaçant sur les charbons, bralez et triturez comme précédemment. Après avoir ajout le savon, melles soigneusement, placez sur la braise, brîlez pareillement et broyez encore. Ensuite versez la leasive du premier vase dans celui où est la poussière, mêlez, faites bouillir longtemps, et quant ce sera froid, reversez en même temps aver la poussière où c'était d'abord, an joutant aussi quatre morceaux de cuivre, au moyen desquels la poussière sera mélée partout touts les fois que vous voudrez remuer. Par cette préparation on soude l'or et l'aregui, mais en soudant l'or, il faut agirer la poussière comme il a été dit ci-dessus, et non dans la soudure de l'argent.

## CAPIT LL

#### DE IMPONENDA SOLIDATURA IN AURO.

His ita compositis accipe illas dnas partes auri, in quibus auriculam formasti, et pone coram te, gemmasque quas imponere volneris, colloca super eas, et margaritas, unamquamque in suo loco. Deinde percute aurum gracile et longum, et trahe inde fila grossa, mediocria et subtilia, et lima ea ferro supradicto, ita ut in eis grana formentur. Quibus recoctis, repositis et colligatis singulariter genmis, partem majoris fili aptabis cum forcipe subtili circa oram auris in superficie in utrisque partibus illis, et cum forcipe incisorio facies subtilisimas incisuras in circuitu, quibus confirmabis ipsa fila ne cadant, donec solidentur. Postmodum accipe partem auri tenuem et ligneo malleo æquatam, et colloca super ean fila mediocria multa ordinatim, ita ut non sibi adhæreant, sed habeant spatia inter se; in summitatibus corum fiant subtiles incisuræ in tenui auro, quibus ligentur.

#### CHAPITRE LL

MANIGER OF POSTS DA SOUDVER SUR OR

Ces choses ainsi préparées, prenez les deux morceaux d'or dont vous avez formé l'oreille, placez-les devant vous; établissez-y les pierres précieuses que vous voudres appliquer, ainsi que les perles, chacune à sa place. Battez de l'or, long et efilié, tirez-m des fils gros, moyens et fins; limez-les avec le fer indiqué, de manière qu'il s'y forme des grains. Les ayant recuits, les pierreries posées et attachées une du ne, vous adapterez avec des te-

nailles légères un bout du plus gros fil autour du bord de l'oreille, à la superficie dans ces deux morceaux; avec des tenailles tranchantes vous ferez autour des entailles très-fines pour assurer les fils et les empêcher de tomber, en atteudant qu'ils soient soudés. Ayez une portion d'or mince, égalisée avec un maillet de bois, rangez- y en ordre beaucoup de fils moyens, de sorte qu'ils ne se touchent pas, mais qu'il y ait entre eux des espaces; à leurs extrémités seront pratiquées dans l'or mince de petites incisions par Jesquelles on les fixera. Acceptoque vasculo in quo est solidatura, concute fortiter, ut commisceatur pulvis, et cum penna gracili linies ipsam solidaturam super aurum illud et super fila diligenter per omnia. mittesque in ignem atque sufflabis ore et folle, donec videas ipsam solidaturam ita circumquaque discurrere, quasi aqua perfundatur. Et mox asperges aqua modice atque eicies, et diligenter lavabis, rursumque linies solidaturam ac sicut prius solidabis, donec omnia fila firmiter stent. Post hæc incide per particulas quasi corrigias ita, ut unaquæque corrigia habeat filum unum, quas statim complicabis et facies inde domunculas, quibus lapides claudantur, minores et majores ad mensuram uniuscujusque, ordinabisque eas in suis locis. Habebis quoque farinam de simila frumenti sive siliginis, quam miscebis in aqua parvulo vasculo, et pones super carbones, ut parum calefiat; in quam tinges modice domunculas illas, unamquamque in inferiorem partem, sicque stabilies in suo loco. Omnibus vero stabilitis pone super carbones partem auri super quam stabilisti, donec exsiccetur hu-

Penant le petit vase où est la soudure, secouez fortement pour que la poussière soit mélée; avec une plume légère, vous étendrez la soudure sur cet or et sur les fils soigneusment partout; vous mettrez au feu, vous soufflerez avec la bouche et le soufflet jusqu'à ce que vous voyiez la soudure se répandre de toutes parts, comme si l'on versait de l'eau. Aussiót vous arroserez un peu d'eau, vous ôterez, vous laverez soigneussement; vous remettrez de la soudure et vous souderez comme auparavant, jusqu'à ce que tous les fils tiennent solidement. Coupez par petites bandes comme des courroies, de façon que chacune ait son fil; vous les entrelaceres, vous en ferez des chatons pour enchâsser les pierres, grands et petits à la meure de chacune, et vous les disposerez à leurs places. Vous urez de la fleur de farine de froment ou de seigle que vous délayerez avec de l'eau dans un petit vase, vous poserez sur les charbons pour qu'elle chauffe un peu; vous y tremperez modérément vos chatons, chacun à la partie inférieure, et vous les fixerez à leur place. Alors mettez sur les charbons de morceau d'or sur lequel vous avez

mor farinæ, et mox adhærebunt. Tolle quoque fila subtilia, et percute ea modice super incudem, ita ut aliquantulum tenuia sint, et tamen grana superius et inferius non perdant formam suam, in quibus complicabis flosculos majores et minores', unde complebis campos onines inter domunculas; quos cum formaveris subtili forcipe, intinges eos in humida farina, sicque collocabis unamquamque in suo loco. Quo facto pone carbones, ut farina siccetur, statimque superlinies solidaturam, et solidabis sicut superius. Hoc modo utrisque partibus unius auriculæ solidatis ac firmatis, conjunge eas et interpone ejus fundum in circuitu juxta oram interiorem, videlicet unam tenuem partem auri, quæ sit lata sicut festuca, et æqualis per omnia. Quam partem eiciunt' illas duas junxeris, complica tres particulas ferri tenues, et fac inde retinacula, quæ teneant exteriores partes auri exterius in tribus locis, ut tertia, quæ interius juxta oras circuit, non possit disjungi. Quo facto linies ex omni parte solidaturam, et siccabis

<sup>2</sup> Ed. majores et majores, manifesto lapsu calami. — <sup>2</sup> Sic Ed. Sententia postulat cum inter, vel tale quid, pro vitioso ciciunt.

fité, jusqu'à ce que l'humidité de la farine soit desséchée, et hientôt ils adhiereront. Prenez aussi des fils déliés, battez-les doucement sur une enclume, de façon qu'ils soient un peu minces, sans néanmoins que les grains supérieurs et inférieurs perdent leur forme; vous en ferez en les entrelaçant des fleurs grandés et petites, dont vous ermplirez tous les champs entre les chatons; après les avoir composées avec des tenailles fines, vous les tremperez dans la farine délayée, et vous poserez chacune à sa place. Placez des charbons pour que la farine sèche,

aussitôt vous enduirez de soudure et souderez comme plus haut. Les deux mouités d'un orcille ainsi soudées et affermies, réunissez-les, et mettez en affermies, réunissez-les, et un inner morceau d'or large comme une paille, uni partout. Ce morceau joint entre les deux, pliez trois minces portions de fer, faitez-en des liens qui tennent les parties extérieures de l'or extérieurement à trois points, pour que la troisieme qui tourne à l'intérieur près des bords ne puisse se disjoindre. Vous étendres partout de la soudure,

modice super ignem; dispositisque carbonibus et accensis, facies inter eos fossulam, in quam pones ipsam auriculam, et circa eam collocabis carbones ita, ut non contingant aurum, sed in similitudinem muri ascendant in circuitu, donec emineant super aurum; et tunc collocabis desuper graciles ferros duos, vel tres, qui pertranseant, super quos collocabis per omnia carbones, et cooperies diligenter, sic tamen ut aliqua foramina inter ipsos carbones remaneant, per quæ possis considerare, qualiter solidatura circumfluat. Quod cum videris, statim aspersa modice aqua, eicies atque lavabis leniter et siccabis, circumspiciensque diligenter si quid corrigendum est, corrigas, rursumque liniens sicut prius, solidabis, sicque facies, donec per omnia firmum fiat. Hoc modo partem auriculam formabis et solidabis. Quo peracto junge eas utrasque ad vas calicis in suis locis, et circa eas facies duos tractus in ipso vase cum subula, per quos possis considerare, ut recte stent in solidando. Deinde funde purum aurum

vous sécherez un peu sur le feu; disposant et allumant des charbons, vous pratiquerez au milieu une cavité où vous placerez l'oreille, et autour d'elle vous arrangerez les charbons de facon qu'ils ne soient pas en contact avec l'or, mais montent à l'entour en forme de mur, jusqu'à ce qu'ils s'élèvent au-dessus de l'or; vous placerez alors par-dessus deux ou trois fers légers qui traversent, sur lesquels vous disposerez partout des charbons, et couvrirez soigneusement, en laissant tontefois entre les charbons quelques jours par où vous puissiez examiner comment la soudure circule. Ce qu'ayant vu, ar-

rosez sur-le-champ d'un peu d'eau; vous retirerez, vous laverez doucement, vous sécherez; examinant avec attention s'il y a quelque défaut, corrigez; appliquez une nouvelle couche comme auparavant, soudez, et faites ainsi jusqu'à ce que tout soit solide : de cette manière vous fabriquerez et souderez la partie d'une oreille. Cela achevé, joignez-les l'une et l'autre à la coupe du calice à leurs places; autour d'elles vous ferez sur la coupe avec une alêne deux traits, par lesquels vous pourrez veiller à ce qu'elles se tiennent droites en soudant. Fondez de l'or pur, mêlez-v un tiers et misce ei tertiam partem cupri rubei et puri, quod pariter fusum et modice percussum limabis penitus et pones in pennam anseris. Post hæc accumula ante fornacem magnum acervum carbonum, et in eos pone vas calicis, ita ut medietas eius omnino sub carbonibus sit, et illa pars desuper emineat, super quam una auris ponenda est; quam statim conjunges ei, et linies ipsum vas cum auricula interius et exterius cum solidatura, atque limatum aurum, quod in penna posueras, seminabis circa juncturas, qua auris vasi conjungitur, sieque circumposito igne aggerabis carbones in circuitu, sicut superius fecisti, circa auriculam, et ferros ' desuper carboues, quos carbonibus abundanter cooperies. In anteriori vero parte intra cavum vasis compone carbones in similitudinem modici furni, ita ut carbones in circuitu densi jaceant, et foramen in medio appareat per quod possit sufflari, ut calor inferius et superius æqualis sit. Cumque videris solidaturam circumfluere, et quasi tertio inundare, asperge diligenter

1 Ed. ferres.

de cuivre rouge et pur; après l'avoir pareillement fondu et un peu battu, vous le limerez à fond et le mettrez dans une plume d'oie. Amassez devant le fourneau un grand tas de charbons, placez-y la coupe du calice, de sorte que toute la moitié en soit sous les charbons, et qu'au-dessus ressorte la partie sur laquelle doit être posée une oreille ; vous l'y joindrez aussitôt, vous enduirez de soudure la coupe ainsi que l'oreille en dedans et en dehors, et l'or limé, que vous aviez mis dans une plume, vous le sèmerez autour des jointures par où l'oreille s'unit au vase; entourant de feu vous amoncellerez des charbons à l'entour comme vous avez déjà fait autour de l'oreille, puis dessus les charbons, des fers que vous couvrirez abondamment de charbons. A la partie antérieure dans la cavité de la coupe arrangez des charbons en manière de petit fourneau, de facon que les charbons se trouvent épais à l'entour et qu'au milieu paraisse une ouverture par où l'on puisse souffler, afin que la chaleur soit égale au-dessus et audessous. Lorsque vous aurez vu la soudure couler à l'entour et comme inonder une troisième fois, arrosez soigneusement d'un peu d'eau; ôtez, modica aqua, eiciensque lava et sicca, rursumque simili modo solida, et tamdiu donec firmissime adhæreat. Conversumque vas in alteram partem, auriculam pariter eodem modo conjunge et solida.

#### CAPUT LIL

#### DE IMPONENDIS GEMMIS ET MARGARITIS

Quo facto tolle partem auri tenuem et conjunge ad oram vasis superiorem, atque metire ab una auricula usque ad alteram, quæ pars tantæ latitudinis sit, quanta est grossitudo lapidum, quos innponere volueris; et collocans eos in suo ordine, sic dispone, ut in primis stet lapis unus cum quatuor margaritis in angulo positis, deinde electrum, juxta quem lapis cum margaritis, rursumque electrum, sicque ordinabis ut juxta auriculas semper lapides stent, quorum domunculas et campos, easque domun-

lavez, séchez; soudez encore de même et jusqu'à la solide adhérence des pièces. Tournant le vase de l'autre côté, joignez et soudez pareillement l'oreille de la même manière.

## CHAPITRE LII.

\*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\* \*\*\* \*\*\*\*\*

Cela fait, prenez un morceau d'or mince, joignez-le au bord supérieur de la coupe, et mesurez d'une oreille à l'autre; cette pièce doit être d'une largeur égale à la grosseur des pierres que vous voudrez poser; arrangeant celles-ci dans leur ordre, disposez-les de façon que d'abord soit une pierre avec quatre perles placées en angle, ensuite un cabochon, près de ce dernier une pierre avec des perles et encore un cabochon; vous ordonnerez ensorte que près des oreilles soient toujours des pierres, dont vous composerez et souderez comme plus haut les chatons et les chanps, ainsi que les chatons

culas, in quibus electra ponenda sunt, compones et solidabis ordine quo supra. Et in altera parte vasis similiter facies. Si vero volueris in medio ventris gemmas vel margaritas ponere, eodem modo facies. Quo facto conjunges eas et solidabis sicut auriculas. Post hæc in omnibus domunculis, in quibus electra ponenda sunt, coaptabis singulas partes auri tenuis, conjunctasque diligenter eicies, atque cum mensura et regula incides corriolam auri, quod aliquantulum sit spissius, et complicabis eas circa oram unius cujusque partis dupliciter, ita ut inter ipsas corriolas subtile spatium sit in circuitu, quod spatium vocatur limbus electri. Deinde eadem mensura atque riga incides corriolas omnino subtilissimi auri, in quibus subtili forcipe complicabis et formabis opus quodcunque volueris in electris facere, sive circulos, sive nodos, sive flosculos, sive aves, sive bestias, sive imagines, et ordinabis particulas subtiliter et diligenter unamquamque in suo loco, atque firmabis humida farina super carbones. Cumque impleveris unam partem, solidabis eam cum

dans lesquels les cabochons doivent être placés : vous ferez de même de l'autre côté de la coupe. Si vous voulez au milieu du renslement poser des pierres précieuses ou des perles, vous procèderez de la même manière. Cela fait, vous les ajusterez et souderez comme les oreilles. Ensuite dans tous les chatons où des cabochons doivent être montés, vous adapterez un à un des morceaux d'or mince, après les avoir bien joints vous les ôterez; à la mesure et la règle vous taillerez une petite bande d'or qui soit un peu plus épais, vous plierez en deux autour du bord de chaque morceau, de façon

qu'entre les bandelettes il y ait à la circonférence un petit espace : cet espace s'appelle bordure du cabochon. A la même mesure et la même ligne, vous taillerez des bandes d'un or tout à fait mince, au moyen desquelles avec des tenailles délicates vous entrelacerez et composerez tout genre de travail que vous voudrez exécuter dans les cabochons, des cercles, des nœuds, des fleurs, des oiseaux, des animaux, des images; vous rangerez les petites pièces finement et soigneusement chacune à sa place; vous affermirez sur les charbons avec la farine délayée. Lorsque vous aurez garni un côté, vous le maxima cautela, ne opus gracile et aurum subtile disjungatur ant liquefiat, sieque bis aut ter facies, donec aliquantulum singulæ particulæ adhæreant.

## CAPUT LIII.

#### DR ELECTRIS!

Hoc modo omnibus electris compositis et solidatis, accipe omnia genera vitri, quod ad hoc opus aptaveris, et de singulis partibus parum confringens, colloca omnes fracturas simul super unam partem cupri, unamquamque tamen partem per se; mittens in ignem compone carbones in circuitu et desuper, sufflansque diligenter considerabis si æqualiter liquefiant : si sic, omnibus ntere; si vero aliqua particula durior est, singulariter repone. Accipiensque singulas probati vitri, mitte in ignem singillatim,

1 In ind. cap. De electro.

souderez avec la plus grande précaution, de peur que le travail délicat et l'or mince ne se détachent ou ne se liquéfient; vous ferez ainsi deux ou trois fois, jusqu'à ce que chacune des pièces adhère un pen.

CHAPITRE LIII.

Tous les cabochons ainsi disposés

et soudés, prenez toutes les espèces du verre que vous aurez destiné pour ce travail; brisez un peu de chaque morcean, placez tous les éclats ensemble sur un morceau de cuivre, chacun cependant à part; mettez au feu, rangez des charbons autour et dessus; et sonflant avec soin vous examinerez s'ils se liquéfient également : dans ce cas, employez-les tous; on come funds: mais si quelque parcelle est plus dure, Pit. remettez-la seule. Prenez une à une celles de verre éprouvé, mettez au feu et cum canduerit, proice in vas cupreum in quo sit aqua, et statim resiliet minutatim, quod mox confringas cum rotundo malleo donec subtile fiat, siegue lavabis et pones in concha munda, atque cooperies panno laneo. Hoc modo singulos colores dispones. Quo facto tolle unam partem auri solidati, et super tabulam æqualem adhærebis cum cera in duobus locis, accipiensque pennam anseris incisam gracile sient ad scribendum, sed longiori rostro et non fisso, hauries cum ea unum ex coloribus vitri, qualem volueris, qui erit humidus, et cum longo cupro gracili et in summitate subtili rades a rostro pennæ subtiliter et implebis quemcunque flosculum volueris, et quantum volueris. Ouod vero superfuerit repoue in vasculum suum et cooperi, sicque facies ex singulis coloribus, donec pars una impleatur, aufereusque ceram cui inhæserat, pone ipsam partem super ferrum tenue, quod habeat brevem caudam, et cooperies cum altero ferro quod sit cavum in similitudinem vasculi, sitque per omnia transforatum gracile, ita ut foramina sint interius plana et latiora,

séparément; quand ce sera chauffé, jetez dans un vase de cuivre où il y ait de l'eau : aussitôt il éclatera de petits fragments: yous les casserez alors avec un marteau rond jusqu'à ce qu'ils deviennent fins; vous laverez, vous placerez dans une coquille propre, et vous couvrirez d'une étoffe de laine. Vous préparerez de cette manière chaque couleur. Cela fait, prenez un morcean d'or soude, sur une table unie vous le fixerez avec de la cire en deux endroits; avant une plume d'oie taillée en pointe comme pour écrire, mais à bec plus long et non fendu, vous puiserez avec elle une des couleurs de

verre, celle que vous voudrez, qui devra être humide; avec un long cuivre effilé et mince au bout vous raclerez délicatement du bec de la plume, vous couvrirez la fleur que vous vondrez, et autant que bon vous semblera. Ce qui restera, remettez-le dans son vase et couvrez; vous ferez ainsi de chaque couleur insqu'à ce qu'une partie soit remplie; enlevant la cire qui retenait, placez le morceau sur un fer mince terminé par une queue courte, vous couvrirez d'un autre fer concave en forme de petit vase, partout perforé finement de facon que les trous soient à l'intérieur unis et plus larges, à

et exterius subtiliora et hispida, propter arcendos cineres, si forte superceciderint; habeatque ipsum ferrum in medio superius brevem annulum, cum quo superponatur et elevetur. Quo facto compone carbones magnos et longos, incendens illos valde; inter quos facies locum et æquabis cum ligneo malleo, in quem elevetur ferrum per caudam cum forcipe; ita coopertum collocabis diligenter, atque carbones in circuitum compones et sursum ex omni parte, acceptoque folle utrisque manibus undique sufflabis donec carbones æqualiter ardcant. Habeas etiam alam integram anseris, sive alterius avis magnæ, quæ sit extensa et ligno ligata; cum qua ventilabis et flabis fortiter ex omni parte, donec perspicias inter carbones ut foramina ferri interius omnino candeant, sicque flare cessabis. Expectans vero quasi dimidiam horam discooperies paulatim donec omnes carbones amoveas, rursumque expectabis donec foramina ferri interius nigrescant, sicque elevans ferrum per caudam, ita coopertum pones retro fornacem in angulo donec omnino frigidum fiat. Aperiens vero

l'extérieur plus étroits et hérissés, pour arrêter les cendres si par hasard il en tombait dessus : ce fer aura à la partie supérieure, au milieu, un petit anneau au moven duquel on le posera et le lèvera. Alors réunissez des charbons gros et longs, allumez-les fortement; vous y ferez une place que vous unirez avec un maillet en bois et où le fer puisse être tenu par la queue à l'aide de tenailles ; ainsi couvert, vous le placerez avec soin, vous arrangerez les charbons à l'entour et dessus partout; et prenant le soufflet des deux mains vous soufflerez de tous côtés jusqu'à ce que les charbons brûlent également. Ayez une aile entière d'oie ou d'autre gros oiseau, déployée et liée à un bois, avec laquelle vous produirez de l'air et du vent de toutes parts jusqu'à ce que vous reconnaissiez entre les charbons que les trous du fer seront entièrement chauffés au blanc à l'intérieur ; vous cesserez de souffler. Attendant une demi-heure environ, vous découvrirez peu à peu jusqu'à ce que vous ayez écarté tous les charbons; vous attendrez de nouveau que les trous du fer noircissent à l'intérieur; et levant le fer par la queue vous le poserez ainsi couvert hors du fourneau dans un coin, jusqu'à ce qu'il

tolles electrum et lavabis, rursumque implebis et fundes sicut prius, sicque facies donec liquefactum æqualiter per omnia plenum sit. Hoc modo reliquas partes compones.

## CAPUT LIV.

#### DE POLIENDO ELECTRO

Quo facto tolle partem ceræ ad longitudinem dimidii pollicis, in quam aptabis electrum ita, ut cera ex onni parte sit, per quam tenebis, et fricabis ipsum electrum super lapidem sabuleum æqualem diligenter cum aqua, donec aurum æqualiter appareat per omnia. Deinde super duram cotem et æqualem fricabis diutissime donec claritatem accipiat; sicque super eandem cotem saliva humidam fricabis partem lateris, quæ ex antiquis vasculis

soit tout à fait refroidi. Ouvrant vous ôterez le cabochon, vous laverez, vous emplirez derechef et fondrez comme auparavant; vous ferez ainsi jusqu'à ce que liquéfié également partout il soit rempli. Vous disposerez de la même facon les autres parties.

#### CHAPITRE LIV.

Cela fait, prenez un morceau de cire

ss de la longueur d'un demi-pouce, où vous placerez un cabochon de façon et qu'il y ait de tout côté de la cire, par l'à laquelle vous tiendrez, vous frotterez ce cabochon sur une pierre sableuse qu'ù ce que l'or paraisse efgalement partout. Ensuite sur une pierre à aiguiser dure et unie vous frotterez longtemps jusqu'à ce qu'il prenne de l'éclat; et sur cette même pierre mouillée de sa-suive vous frotterez un morceau de têt, que l'on trouve parmi les débris de evieux vases, jusqu'à ce que la salivé de veixeux vases, jusqu'à ce que la salivé de vieux vases, jusqu'à ce que la salivé de

fractæ inveniuntur, donec saliva spissa et rubea fiat; quam linies super tabulam plumbeam æqualem, super quam leniter fricabis electrum usque dum colores translucidi et clari fiant; rursumque fricabis laterem cum saliva super cotem, et linies super corium hircinum, tabulæ ligneæ æqualiter affixum; super quod polies ipsum electrum donec omnino fulgeat, ita ut si dimidia pars ejus humida fiat et dimidia sicca sit, nullus possit considerare, quæpars sicca, quæ humida sit.

## CAPUT LV.

#### DE PATENA CALICIS ET PEDE ATQUE ' PISTULA

Deinde funde aurum in quo formabis pedem cum nodo, in cujus nodi medio atque in ora pedis in circuitu dispones limhum cum lapidibus et electris ut supra. Patenam quoque cum for-

1 In ind. cap. De pede calicis, de et patena et.

vienne épaisse et rouge: Yous en enduirez une tablette de plomb unie, sur laquelle vous frotterez doucement le cabochon jusqu'à ce que les couleurs en deviennent transparentes et claires. Derechef vous frotterez le têt avec la salive sur la pierre, vous étendrez sur un cuir de boue attaché également à une table de bois: là-dessus vous polirez le cabochon jusqu'à ce qu'il brille tout à fait, en sorte que si une moitié en était humide et l'autre séche, personne ne pût distinguer quel est le côté sec ou le côté mouillé.

#### CHAPITRE LV.

DR 64 PAPERS OF CALCES, DO PIED BY DE CHALLMEST

Fondez l'or dont vous fabriquerez le pied, avec le nœud; au milieu de ce nœud et au bord du pied à l'entour vous disposerez une bordure avec des pierreries et des cabochons comme maveris mensura et forma, qua volueris, circa oram ejus eodem opere et ordine limbum operaberis, faciesque et fistulam auream ordine et modo quo superius argenteam.

Cruces quoque et plenaria et sanctorum pignorum scrinia, simili opere cum lapidibus et margaritis atque electris ornabis.

## CAPUT LVI.

#### DE COLATORIO.

Facies quoque colatorium aureum sive argenteum hoc modo. Percute vas parvulum ad similitudinem modicæ pelvis, latitudinem modice amplius palmæ manus, cui impones caudam longitudinis unius ulnæ et latitudine unius pollicis, quæ cauda habebit in summitate caput leonis fusile et decentissime sculptum, quod caput tenebit pelviculam in ore suo. Habebit etiam

ci-dessus. Lorsque vous aurez aussi fapriqué la patène de la dimension et de la forme voulues, que vous aurez autour de son bord façonné une bordure du même travail et par le même procédé, vous ferez encore un chalumeau en or, exactement comme plus haut celui d'arrent.

Les croix, les missels, les châsses des saintes reliques, vous les ornerez semblablement de pierreries, de perles et de cabochons.

## CHAPITRE LVI.

Vous ferez la passoire en or ou en argent de cette manière. Battez un petit vase en forme de petit bassin, un peu plus large que la paume de la main; vous y adapterez une que de la longueur d'un bras, de la largeur d'un pouce; cette queue aura à l'extrémité une tête de lion fondue, convenablement ciselée, qui tiendra la coupe dans sa gueule. Elle aura sussi à l'autre bout une tête ciselée de

in altera summitate caput simili modo sculptum, in cujus ore pendebit anulus, per quem inserto digito portari possit. Reliqua vero cauda inter duo capita decorari debet nigello per tota, et per loca opere fusili et punctorio et litteris versuum exarari in suo loco. Pelvicula vero quæ in summitate est, in medio fundo perforari debet, latitudine duorum digitorum in rotunditate, subtilissimis foraminibus per quæ colari debet vinum et aqua in calice ponenda, per quæ sacramentum Dominici sanguinis conficitur.

## CAPUT LVII.

#### DE AMPULLA.

Si autem volueris componere 'ad fundendum vinum, percute argentum eodem modo, quo percutitur nodus pedis in calice,

A scriba omissum videtur ampullam

méme, dans sa gueule sera suspendu un anneau à l'aide duquel, en y introduisant le doigt, on pourra porter l'instrument. Le reste de la queue entre les deux têles doit être orné de niello partout, et çà el là sillonné d'un ravail de fonne, de points, de lettres de versets où il convient. La coupe qui est au bout sera au milieu du fond, sur une largeur circulaire de ¿leux doigts, perforée de trous trêns, pour couler le vin et l'eau à

mettre dans le calice, par lesquels s'accomplit le sacrement du sang du Seigneur.

#### CHAPITRE LVII.

-

Si vous voulez fabriquer de quoi verser le vin, battez de l'argent de la manière dont se bat le nœud excepto quod venter ampullæ multo latior debet formari, et collum ejus super incudem longam et gracilem malleo corneo et mediocri ferro debet constringi. Interdum etiam ampulla ipsa, cum cœperit formari, impleatur cera et malleo mediocri ferreo leniter percutiatur, ut ei rotunditas ventris et effigies colli decentius et æqualius aptetur. Sicque ejecta cera super carbones iterum recoquatur, et denuo cera imponatur, ac sicut prius percutiatur, donec omnino formetur. Quo facto si volueris in ipsa ampulla imagines aut bestias sive flores opere ductili facere, compone in primis confectionem ex pice et cera et tegula.

du pied dans le calice, excepté que le renflement de la burette doit être fait beaucoup plus large, son col rétréci sur une enclume longue et effilée avec un marteau de corne et un fer moyen. Quelquefois la burette, quand on a commencé à la fabriquer, devra être remplie de cire, et battue doucement avec un marteau de fer de moyenne grosseur, afin que la rondeur du renflement et la forme du col s'y adaptent

d'une façon plus convenable et plus uniforme. Alors ayan tôte la cire or recuira sur des charbons, on remetra la cire et on battra comme auparavant, jusqu'à ce que ce soit complètement formé. Cela fait, si vous voules sur la burette façonner au marteau des images, des animaux, des fleurs, composez d'abord un melange de poix, de cire et de tuile.

## CAPUT LVIII.

#### DE CONFECTIONE QUE DICITER TENAN.

Tere partem lateris sive tegulæ minutissime, et liquefact picem in testa ollæ, modieumque ceræ adde. Quibus pariter liquefactis commisce pulverem tegulæ et fortiter commove atque in aquam effunde. Cumque cœperit refrigerari, intinge manus utrasque in aquam et macera diu, donec possis ipsam confectionem extendere et trahere sicut pellem. Hanc confectionem statim liquefacies et implebis ampullam usque ad summum. Cumque refrigerata fuerit, pertrahe in ventre et in collo quodcumque volueris, tollensque ferros ductorios graciles et parvulum malleum, et tu tene in sinistra manu ampullam, et dextera ferros unumquodque in suo loco, et fac puerum desuper percutere quocumque modo volueris, leniter aut fortiter, ac depone campos, ut cavi sint, et opus elevetur. Cumque per omnia semel percusseris, apposita ampulla igni eice confectionem, recoctaque ampulla ejectaque

## CHAPITRE LVIII.

OR EX COMPOSITION APPRILÉE PRIME

Broyez très-menu de la brique ou de la tuile, fondez de la poix dans un vase en terre cuite, ajoutez un peu de cire : à ces substances également fon-muez fort et versez dans de l'eau. Lorsque cela commencera à refroidir, plongez vos deux mains dans l'eau, et pétrissez longtemps jusqu'à ce que vous puissiez étendre et tirer la préparation comme une peau. Vous la fondrez aus-

sitôt et remplirez la burette jusqu'au haut. Quand elle sera refroide; traecz sur le reaflement et le col tout ce que vous voudrez; prenant des burins legres et un petit marteau, tenez vousmême la burette de la main gauche, de la droite chaque outil à sa place; faites battre dessus par un enfant à votre volonté, doucement ou fort, abaissez les champs afin qu'ils soient creux, et le travail en saillie. Lorsque vous aurez battu une fois partout, approchant la burette du feu jetez le mastie; la burette recuite et retirée mastie; la burette recuite et retirée

ab igne, rursum imple eam, ac sicut prius percute eam, sicque facies donec omnes campos acqualiter deponas, et omne opus ita conformes ut appareat quasi fusum sit. Hoc autem omnino procura ut argentum ampullæ ita spissum sit, ut cum opus percutiendo formaveris, cum ferris fossoriis possis illud decenter incidere, fodere et radere. Quo peracto, si volueris, fac auriculam fusilem eodem modo quo formasti auriculas argentei calicis, et in anteriori parte deductorium, unde vinum effundatur, quæ confirmabis solidatura, argento et cupro mixto, ut supra. Deinde, ubicumque volueris, nigello ornabis, et reliquam deaurabis ut supra.

Eodem modo facies scyphos argenteos et aureos atque sentellas, et pixides ad oblatas imponendas et capsulas thymiamatis et manubria in cultellis, et imagines in crucibus et plenariis ex auro sive argento aut cupro.

du fru, remplissez-la de nouveau, battez-la comme auparavant; vous ferez ainsi jusqu'à ce que vous ayez égaleconné tout le travail de sorte qu'il paraisse comme fondu. Ayez bien soin que l'argent de la burette soit assez épais pour que, après avoir opéré au marteau, vous puissiez avec les fers à creuser le tailler, le fouiller, le racler convenablement. Cela achevé, si vous voulez, faites une oreille fondue de la même manière que vous avez fabriqué les oreilles du calice d'argent, et garnissez la partie antérieure d'un goulot d'oi coule le vin : vous affermirez ces pièces par la soudure, en melant de l'argent et du cuirre, comme ci-dessus. Ensuite, partout où vous voudrez, vous ornerez de niello; vous dorerez le reste comme plus haut.

Vous fabriquerez de la même façon les vases d'argent et d'or, les coupes, les boîtes à mettre les Hosties, les cassolettes à encens, les manches de eouteaux, les images sur les croix, sur les missels d'or, d'argent on de cuivre.

## CAPUT LIX.

#### DE THURIBULO DUCTILI".

Si vero thuribula ductili opere componere volueris in auro vel argento sive cupro, primum purificabis ordine quo supra, atque funde in fusoriiis ferreis duas marcas vel tres sive quatuor, secundum quantitatem quam vis habere superiorem partem thuribuli. Deinde attenuabis in rotulam eo ordine quo superius calicem argenteum majorem, excepto quod hoc opus spissius et profundius ducendum est interius, ut altius sit exterius, ita ut altitudo in se ipsius latitudinem totam habeat et ejus medietatem. Cujus altitudinem cum produxeris, priusquam latitudinem constringas, pertrahe in eo turres, videlicet ut supremo unam octoangulatam, in qua fiant ejusdem numeri fenestræ, sub qua fiant quatuor quadratæ, quibus singulis imponantur tres columnellæ, et inter eas duæ fenestræ productæ, in quarum medio super

In ind. cap. ducto.

## CHAPITRE LIX.

----

Si vous voulez fabriquer au unarteau des encensoirs en or, en argent ou en cuivre, d'abord vous purifierez d'après le procédé indiqué; coulez dans des moules en fer deux, trois, quatre marcs, selon la quantité que vous voulez employer à la partie superieure de l'encensoir. Vous amincirez en roulette comme plus haut le grand caliec d'argent, excepté qu'ici le tra-

vail doit être étendu intérieurement plus épais et plus profond, pour que l'extérieur soit plus haut, de sorte que la hauteur contienne en elle toute la langeur même et sa moitié. Quand vous aurez développé la hauteur, avant de limiter la largeur, tracez-y des tours, savoir en haut une octogone avec un égal nombre de fenêtres, au-dessous quatre carrées, à chacune desquelles seront adaptées trois colounettes, et entre elles deux fenêtres allongées; au milieu de celles-ci sur la colonne cen-

mediam columnam fiat fenestella rotunda; sub quibus in tertio loco formentur aliæ turres octo; quatuor videlicet rotundæ contra superiores quadras, in quibus fiant flosculi aut aviculæ vel bestiolæ, seu fenestellæ, et inter eas quatuor quadræ, quæ et latiores sint, in quibus fiant dimidiæ imagines angelorum, quasi in eis cum alis suis sedentium. Sub quibus in ipsa rotunditate vasis fiant quatuor arcus in supremo modice producti, in quibus fiant quatuor evangelistæ sive in specie angelorum, seu in figura animalium; inter quos arcus super ipsam oram rotunditatis ponantur quatuor capita leonum sive hominum fusilia, per quæ catenæ transeant. His ita pertractis cum ferris ductoriis et malleis, interius et exterius percutiantur, donec omnino formentur, sicque limentur et radantur, ferrisque fossoriis fodiantur. Hæc est superior pars thuribuli. Deinde percutiatur inferior cum suo pede, in quo fiant quatuor arcus, qui respondeant superioribus, in quibus sedeant quatuor flumina Paradysi humana specie cum suis amphoris, quibus effundatur quasi species fluentis aquæ. In

trale sera une petite fenêtre ronde. Au-dessous en troisième lieu on fera huit autres tours, c'est-à-dire quatre rondes répondant aux carrées supérieures, on y représentera des fleurs, des oiseaux, des animaux ou de petites fenêtres; entre elles quatre carrées en outre plus larges, ornées de bas-reliefs d'anges paraissant s'y reposer avec leurs ailes. Au-dessous, au point où le vase s'arrondit, on exécutera quatre arcs un peu allongés vers le haut; on y placera les quatre évangélistes, soit sous la figure d'anges, soit sous le symbole d'animaux : entre ces arcs, sur le bord même de la rondeur, seront quatre têtes fondues de lions ou d'hommes, à travers lesquelles passeront les chaines. Ces choses disposées au moyen des outils et des marteaux, en dedans et en dehors on les battra jusqu'à ce qu'elles soient entièrement formées : on les limera, on les raclera, on les fouillera avec les fers à creuser. C'est la partie supérieure de l'encensoir. On battra la partie inférieure et son pied; on y fera quatre arcs qui répondent à ceux du haut, et dans lesquels seront assis les quatre sleuves du Paradis sous la forme humaine. avec leurs urnes, d'où semblera se répandre une eau ruisselante. Dans les angles où s'unissent les cercles, augulis vero, quibus conjunguntur circuli, figantur capita leonum sive facies hominum de quibus supra diximus, ita ut in inferiori parte adhæreant facies in quibus firmentur catenæ, et in superiori capilli vel comæ, per quas transeant ipsæ catenæ. Quod si pes cum ipsa inferiori parte nequeat percuti, fiat singulariter sive ductili sive fusili opere, et imponatur cum solidatura argento et cupro mixta, de qua supra diximus. Lilium vero cui annlus imponendus est, et cui catenæ superius infigendæ sunt, fiat similiter ductili sive fusili opere, in quo formentur flores aut aviculæ sive bestiolæ secundum qualitatem inferioris operis. Hoc thurgbulum si fuerit argenteum aut cupreum, poterit deaurari ordine quo supra. Quod si quis voluerit laborem apponere, ut thuribulum pretiosioris operis componat, similitudinem civitatis, quam vidit propheta in monte, hoc modo poterit exprimere.

seront attachées les têtes de lions ou les figures d'hommes dont nous venons de parler, de façon qu'à la partie inférieure adhérent les figures dans lesquelles seront fixées les chaînes et à la partie supérieure les crinères ou les chevelures par où passeront ces chaînes. Si le pied ne peut être battu avec la partie inférieure, on le fera à part, soit au marteau soit au moule; on le posera avec la soudure mêtée d'argent et de cuivre, que nous avons indiquée. Le lis au-

quel on doit adapter l'anneau et atlacher les chaînes au-dessus, se fera semblablement au marteau ou au moule; on l'ornera de fleurs, de petits oiseaux, d'animaux, suivant le gener de ce qui est au-dessous. Cet encensoir, s'il est d'argent ou de cuivre, pourra être doré d'après le procéde ci-dessus. Si quelqu'un veut par plus de soin composer un encensoir d'un travail plus précieux, il pourra de la manière suivante exprimer l'inuage de la citéque vit le prophète sur la montagne.

#### CAPUT LX.

#### DE THURIBULO PUSILI.

Tolle argillam fimo mixtam et bene maceratam, et fac siccari ad solem, siccatamque comminue et diligenter cribra. Deinde cribratam aqua commisce et fortiter macera, et exinde compone tibi duas massas ad magnitudinem quam vis thuribulum habere, unam inferiorem, alteram superiorem, quæ altior erit; quæ massæ vocantur nuclei. Quos statim perforabis ligno in longitudine in quatuor costis æqualiter inciso, sicque siccabis ad solem. Post hæc transduces eis ferrum, quod dicitur tornatile, longum et mediocriter gracile, quod sit in una summitate grossius et in tres costas percussum æqualiter, ac magis magisque gracile deductim usque in finem, in cujus grossiori parte imponetur aliud ferrum breve et curvum, sive lignum, cum quo possit circumverti. Deinde habebis duas columnellas ligneas super scamnum fixas et ab invicem sejunctas secundum longitudinem ferri, quæ

## CHAPITRE LX.

OR L'ENCENSOIR GOULS.

Prenez de l'argile mélée de fumier et bien pétrie, faites sécher au soleil, triturez ensuite, tamisez soigneusment; délayez dans de l'eau, pétrissez fortement; de cela faites-vous deux bloes de la grandeur que vous voulezdonner à l'encensoir, l'un pour le déssous, l'autre pour le dessus, qui sera plus élevê: ces bloes s'appellent noyaux. Vous les percerez aussitôt avec un bois dans la longueur également taillé sur les quatre côtés, et vous ferez sécher au soliel. Après cela vous y passerez à travers un fer appelé fer à tourner, long, médiocrement effilé, à une extrémité plus gros, battu uniformément à trois côtes, battu uniformément à trois côtes, a t'éffiant de plus en plus grosse sera adapté un autre fer court er recourbé, ou un bois au moyen duquel on puisse le tourner. Vous aurez deux colonnettes de bois fixées sur un escabeau, éloignées l'une de l'autre suivant la longueur du fer; elles auront cha-

singulæ habeant in anteriori parte singulos clavos similiter ligneos, ad mensuram palmi longos, et ad similitudinem gradus incisos; super quos ponetur lignum aliud rotundum, ita ut possit propius et longius removeri, super quod requiescat manus tornantis. His ita compositis inter duas ipsas columnas pone ferrum tornatile, quod nucleos continet, et coram te ad lævam manum sedente adjutore, qui circumvertat illud, tornabis ferris acutis et latioribus ex omni parte usque ad æqualitatem, sicque formabis nucleos illos ut sibi conjungantur æquali latitudine et spissitudine in medio. Intercides vero inferiorem partem a medietate inferius, ita, ut latitudo superior duabus mensuris inferiorem superet, in qua formabis et pedem. Eadem quoque mensura intercides superiorem partem, cujus tamen altitudo tanta erit, ut ter intercidatur ad similitudinem lignei campanarii, ita ut quælibet incisura sursum magis magisque gracilis sit. His ita tornatis eice ferrum, et cum cultello incide in latiori limbo superioris nuclei quatuor angulos usque ad incisuram, quæ ei proxima est,

cune à la partie antérieure une cheville semblablement de bois, longue d'un palme, taillée en forme de degré; dessus sera placé un autre bois rond, de manière à pouvoir être rapproché ou cloigné, sur lequel repose la main du tourneur. Les choses préparées, entre les deux colonnes mettez le fer à tourner qui retient les noyaux; ayant devant vous du côté gauche un aide assis qui le tourne, vous travaillerez avec des fers tranchants et larges de toute part jusqu'à ce que vous ayez égalisé; vous faconnerez vos noyaux de sorte qu'îls

s'unissent à une largeur et une épaisseur égales au milieu. Vous taillerez la pariie inférieure, depuis le milieu en bas, de façon que la largeur supérieure dépasse de deux mesures celle de dessous où vous ferez aussi le pied. Aux mêmes proportions vous taillerez la pariie du hau!, dont néammoins la lauteur sera Ielle que, taillée en trois en forme d'un clocher de bois, chaque coupe en montant devienne de plus en plus pointue. Ces choses tournées, ôtez le fer, avec un couteau taillez sur le bord plus large du noyau supérieur quatre augles jusqu's ac coupe perieur quatre augles jusqu's ac coupe ita ut in crucis modum formetur, et unumquodque cornu æquales habeat latitudines in tribus parietibus, sed altitudo contineat mensuram et dimidiam latitudinis: in qua etiam pinnacula ad similitudinem tectorum formabis; facies quoque in proxima turri octo costas, quatuor latiores, et quatuor strictiores, quas etiam rotundas facies, ita ut anguli latiorum promineant, et strictiorum cavi sint, ut sic rotunditas appareat; in quibus ad mensuram suam tecta convenientia formabis. Turrim vero penultimam eodem modo formabis, sic tamen ut rotundæ costæ superinferioris latas formentur, et inferioris rotundæ sub superiorum latis aptentur. Superior vero turris octo costis æqualiter latis et absque tectis formetur. Hæc erit superior pars thuribuli.

Inferioris partis autem latior limbus, incisis angulis similiter in crucis modum formabis, ut superiori coaptetur, et inferior limbus in rotundum finiatur. His taliter aptatis tolle duo ligna ad longitudinem pedis et grossitudinem unius digiti, et attenuabis ea ad

la plus voisine, en forme de croix; que chacun des bouts ait des largeurs égales sur les trois parois, mais que la hauteur contienne une mesure et demie de la largeur : vous y formerez des faîtes à l'imitation de toits; vous ferez dans la tour la plus proche huit pans, quatre plus larges, quatre plus étroits, qui seront arrondis de façon que les angles des plus larges soient en saillie, ceux des plus étroits rentrants, pour qu'ainsi la rondeur soit apparente; vous les surmonterez de toits en rapport avec leurs dimensions. Vous ferez de même l'avant-dernière tour, de sorte cependant que les côtes rondes soient formées sur les larges de celle qui est au-dessous, et que les rondes de l'inférieure s'ajustent sous les larges des supérieures. La tour du dessus sera faite à huit côtes également larges et sans toits. Ce sera la partie supérieure de l'encensoir.

Dans la partie inférieure, le bord plus large sera formé à angles taillés semblablement en espèce de croix, pour s'adapter à ce qui est au-dessus, et pour que le bord inférieur se traine en rond. Ces choses arrangées, premez deux bois de la longueur d'uu pied et de la grosseur d'un doigt, amincissez-les à l'épaisseur dont vous vou-

spissitudinem, qua ceram' habere volueris, aliudque lignum tantæ longitudinis rotundum et grossum ut hasta lanceæ; et habebis ascellam latam longitudine pedis, et duabus ulnis longam et valde æqualem, super quam configes prædicta duo ligna, ita ut a se spatio dimidii pedis disjuncta lignum contra lignum æqualiter aptetur. Deinde tolle ceram puram quam igni appositam fortiter macerabis, sicque consideranter ' duo ligna super ascellam collocabis, prius aqua subposita ne adhæreant, et illud rotundum lignum madefactum utrisque manibus fortiter superducens secundum spissitudinem lignorum attenuabis. Et cum multas partes æquales ceræ paraveris, sedens juxta ignem incide eas particulatim secundum spatia, quæ in argilla thuribuli incideras, et unicuique spatio suam particulam modice calefactain aptabis, atque cum ferro ad hoc opus apto et calefacto circumsolidabis. Cumque hoc modo totum nucleum exterius cooperueris, accipe ferrum tenue ex utraque parte acutum in modum gracilis sagittæ, cum

<sup>1</sup> Ed. cæram, et infra aliquoties, sed inconstanter. — <sup>2</sup> Legendum fortasse concidens (vel simile vocabulum) inter.

drez avoir un morceau de cire, et un autre bois d'autant de longueur, rond et gros comme la tige d'une lance; vous aurez en outre un petit ais large de la longueur d'un pied, long de deux aunes, bien uni, vous y attacherez vos deux bois, de sorte que, séparés l'un de l'autre de l'espace d'un demi-pied, ils s'adaptent également bois contre bois. Penez de la cire pure, l'ayant approchée du feu, vous pétrirez fortement, vous poserez ainsi attentivement les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau dessous de peur d'adhérence; productivemes que l'adhérence; productivemes que les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau dessous de peur d'adhérence; productivement les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau dessous de peur d'adhérence; productivement les deux planchettes que la contre de l'adhérence; productivement les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau dessous de peur d'adhérence; productive de l'adhérence; productive de l'adhérence; productive de l'adhérence; productive de l'adhérence; productive de l'experiment les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau de l'experiment les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau de l'experiment les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau de l'experiment les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau de l'experiment les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau de l'experiment les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau de l'experiment les deux bois sur la planchette, ayant auparavant mis de l'eau de l'experiment les deux bois sur la planchette au l'experiment les deu

menant fortement des deux mains le bois rond humecté vous amincirez selon l'épaisseur des bois. Lorsque vous aurez préparé beaucoup de moceaux égaux de cire, assis près du feu, coupez-les en pièces suivant les espaces que vous aviez taillés dans l'argile de l'encensoir; à chaque espace vous adapterez sa pièce modérément chauffee; à l'aide d'un fer propre à ce travail et chaud, vous souderez à l'entour. Quand ainsi vous aurez couvert extérieurement tout le noyau, prenez un fer mince, sigu des deux còtés en manière de l'éche fine, avecup petite

parvula cauda ligneo manubrio infixa, et cum illo ex omni parte circumcides, et cum buxeo ligno eodem modo formato planabis, et ut in nullo loco cera spissior sit sive tenuior quam in alio, procurabis. Deinde pertrahe in singulis frontibus singulos arcus, et in obliquis parietibus similiter, et sub singulis arcubus ex utraque singulas valvas, ita ut unaquæque valva quartam partem spatii contineat, et duæ partes in medio remaneant; in quibus spatiis pertrahes sub unoquoque arcu singulas imagines apostolorum, quæ singulæ teneant singulos breves in manibus, effigie qua volueris, quorum nomina scribes in limbo circa arcus. In spatiis vero triangulis, qui tectorum pinnas sustinent, formabis similitudines duodecim lapidum, disponens unicuique apostolo convenientem lapidem, secundum significationem nominis sui, quorum nomina scribes in inferiori limbo ejusdem spatii, et in singulis angulis juxta lapides facies singulas fenestellas. Hæc erit similitudo de qua propheta dicit : Ab Oriente portæ tres, et ab Occidente portæ tres, et ab Meridiano portæ tres, et a Septen-

queue emmanchée d'un bois, vous vous en servirez pour tailler autour de tous côtés; au moyen d'un morceau de buis fiçonné de même, vous aplaniez; vous aurez soin qu'en aucune place la cire ne soit plus épaisse ou plus mince qu'en une autre. Tracez sur chaque face un arc, et semblablement sur les parois latérales; sous chacun des arcs de chaque côté une porte, de façon que chaque porte embrasse le quart de l'espace, et que deux quarts restent au milieu. Dans ces espaces vous tracerez sous chacun des arcs une image d'apôtre qui tiendra dans la main une tablette, de la figure que vous voudrez, vous écrirez son nom dans la bordure autour des arcs. Dans les espaces triangulaires qui soutiennent les finites des toits, vous représenterez douze pierres, distribuant à chaque apôtre une pierre convenable, selon la signification de son nom; vous écrirez leurs noms dans la bordure inférieure du neime espace; dans chaque angle près des pierres vous ferez autant de petites fenêtres. Ce sera la le symbole dont le prophète dit : A l'Orient trois portes, trois à l'Occident, trois au

trione portæ tres. In quatuor autem angulis, qui sunt inter divisiones portarum, formabis in cera singulas turriculas rotundas, per quas catenæ transibunt. His ita dispositis façies in proxima superiori turri singulas imagines angelorum integras in quadrangulis spatiis, cum scutis et lanceis suis, quasi ad custodiam murorum stantes, et in rotundis turriculis formabis columnellas cum capitellis suis et basibus. Eodem modo facies in penultima turri, quæ brevior est, dimidias imagines angelorum et pari modo columnellas. In superiori vero turri, quæ gracilior erit, facies fenestras longas et rotundas, et in summitate turris propugnacula in circuitu, in quorum medio formabis agnum, et in capite ejus coronam et crucem, et circa dorsum ejus brevem arcum, in cujus summitate sit anulus, cui imponatur media catena. Hæc est superior pars thuribuli cum opere suo.

Inferiori vero parte simili modo cooperta cera, formabis in singulis spatiis singulas imagines prophetarum cum suis brevibus, et aptabis unicuique apostolo convenientem prophetam,

Midi, trois au Septentrion. Aux quatre angles qui sont entre les divisions des portes, vous modèlerez en cire autant de tourelles rondes, par où les chaînes passeront. Ces choses disposées, vous ferez, sur la tour supérieure la plus voisine dans chaque espace carré, une image entière d'ange armé du bouclier et de la lance, comme veillant debout à la garde des murs; dans les tourelles rondes yous formerez des colonnettes avec leurs chapitaux et leurs bases. De même vous placerez dans l'avant-dernière tour, qui est moins élevée, des reliefs d'anges, et de pareilles colonnettes. Dans la tour supérieure,

plus délicate, vous ouvrirez des fenètres longues et arrondies; vous entourerez le sommet de la tour de forteresses, au milieu de celles-ci vous ferez un agneau, sur sa tête une couronne et une croix, autour de son dos un petit arc, au-dessus duquel sera un anneau pour y attacher la chaîne du milieu. Telle est la partie supérieure de l'encensoir avec son travail.

La partie inférieure semblablement couverte de cire, vous modèlerez dans chaque espace une image de prophète avec sa tablette; vous assortirez à chaque apôtre un prophète qui s'y rapporte, pour que leurs témoignages qui

ut testimonia eorum, quæ brevibus sunt inscribenda, sibi concordent. Circa prophetas vero non facies portas, sed tantum spatia eorum sint quadrangula, et in limbos super capita scribantur eorum nomina. Facies quoque in angulis quatuor turres in quibus catenæ firmentur ut superioribus coaptentur. In inferiori vero rotundo spatio facies circulos quot potueris. vel volueris, in quibus formabis singulas imagines virtutum, dimidias specie feminea, quorum nomina scribes in circulis. Ad postremum autem in fundo formabis pedem et tornabis. et omnia spatia circa imagines superius et inferius erant' transforata. Deinde unicuique parti suis infusoriis atque spiraculis impositis, circumlinies diligenter argillam tenuem et siccabis ad solem, rursumque et tertio facies similiter; quæ partes jam vocantur formæ. Quas omnino siccatas pones ad ignem, et cum calefactæ fuerint, ceram liquescentem funde in aquam. rursumque pone ad ignem, sicque facies donec ceram omnino

: Erunt?

doivent s'inscrire sur les tablettes s'acordent entre eux. Autour des prophètes il n'y aura point de portes; mais seulement que leurs espaces soient quadrangulaires, et que leurs noms soient écrits dans les bordures sur leurs têtes. Vous ferez aux angles quatre tours dans lesquelles seront fixées les chaînes pour s'assujettir à celles du dessus. Dans l'espace circulaire inférieur vous pratiquerez des certes en aussi grand nombre que vous pourrez ou voudrez, vous y modèlerez autant d'images de vertus, en demi-figures de femmes, dont vous écrirez.

les noms dans les cercles. En dernier lieu sur le fond vous formerez et tournerez le pied; tous les espaces autour des images au-dessus et au-dessous se trouvent transpercés. Ajoutant à chaque partie ses entonnoirs et ses soupiraux, vous enduirez soigneusement 
autour d'argile légère, vous sécherez 
au soleil; vous ferez ainsi une seconde 
et une troisieme fois : ces parties s'appellent alors formes. Quand elles secont entièrement séchées, mettez au 
feu, versez dans de l'eau la cire liquéfiée par la chaleur, replacex au flexy 
rous continuerez jusqu'à ce que vous

eicias. Post hæc in loco apto et æquali pones carbones grossos et frigidos, super quos stabilibis formas foraminibus inferius conversis, et circumpones eis lapides duros, qui resilire non possunt ad calorem ignis, et ordinabis eos lapidem super lapidem in similitudinem muri absque temperamento siccos, ita ut inter lapides multa foramina et parvula remaneant. Quibus ita compositis, altius quam formæ sint spatio dimidii pedis, circumfunde carbones ardentes, ac deinde frigidos usque ad summum, et cave ut tanti spatii sit inter formas et lapides, ut carbones capere possit. Cumque carbones omnes incanduerint, interdum cum gracili ligno movendi sunt circumquoque per foramina inter lapides ut se conjungant, et calor ex omni parte æqualis sit. Et cum in tantum descenderint ut formas videre possis, iterum imple frigidis carbonibus usque ad summum, sicque tertio facies. Et cum videris formas exterius candescere, pone vas in ignem cum auricalco quod fundere volueris, et primum modice, deinde ma-

ayez retiré toute la cire. Après cela, dans un lieu convenable et uni vous mettrez des charbons gros et froids, vous établirez sur eux les formes les ouvertures tournées en bas, vous les environnerez de pierres dures qui ne peuvent éclater à l'intensité du feu. vous les rangerez pierre sur pierre comme un mur, sans mortier, sèches, de sorte qu'entre les pierres il reste un grand nombre de petits trous. Cela disposé, plus haut que les formes d'un espace d'un demi-pied, répandez autour des charbons ardents, puis d'autres froids jusqu'au sommet; veillez à ce qu'il y ait assez

d'espace entre les formes et les pierres, pour pouvoir contenir les charbons. Lorsqu'ils seront tous enflammés, de temps en temps il faut avec un petit bois les remuer de tous côtés par les jours entre les pierres, afin qu'ils se serrent et que la chaleur soit égale partout. Quand ils seront descendus au point que vous puissiez voir les formes, derechef remplissez de charbons froids jusqu'au haut, et vous ferez ainsi une troisième fois. Lorsque vous aurez vu les formes blanchir à l'extérieur, placez au feu le vase avec l'auricalque que vous voudrez fondre, et vous soufilerez douce-

gis magisque sufflabis, donec omnino liquefiat. Quo facto cum curvo ferro et ligno infixo diligenter commove, et vas in latus aliud converte, rursumque auricalco imple et liquefac, sicque facies donec vas plenum fiat. Quo facto cum curvo ferro denuo commovebis, et a carbonibus purgabis, et sufflatore fortiter flante cooperies magnis carbonibus. Deinde amotis lapidibus formas eicies ab igne, et argillam abundanter aqua perfusam atque in modum fecis attenuatam' cum panno diligenter circumlinies, sicque juxta fornacem, in quam fundis, fossa facta formas impone et terram circumquoque exaggera, et ligno inferius æquali crebrius inpingendo diligenter comprime. Statimque panniculum multipliciter complicatum et sisso ligno impositum præ manibus habeas, ejectoque vasculo ab igne cum forcipe curvato rostro, et panniculo apposito, qui sordes et favillas defendat, diligenter infunde. Hoc modo formis utrisque fusis sine sic stare, donec infusorium superius nigrescat; deinde

· Ed., attenuatum.

ment d'abord, puis de plus fort en plus fort, jusqu'à parfaite liquéfaction. Alors, à l'aide d'un fer courbé et fixé dans un bois agitez soigneusement, tournez le vase d'un autre côté, remplissez encore d'auricalque, liquéfiez; vous continuerez jusqu'à ce que le vase devienne plein. Avec le fer courbé vous remuerez de nouveau, vous enleverez les ordures de charbons, et faisant souffler fort vous couvrirez de gros charbons. Vous écarterez les pierres, vous ôterez les formes du feu; avec un linge vous enduirez soigneusement autour d'argile abondamment détrempée d'eau, délayée à la consistance de lie; avant creusé une fosse auprès du fourneau dans lequel vous fondez, placez-y les formes, amassez de la terre tout autour; et foulant souvent avec un bois aplati à sa partie inférieure, comprimez attentivement. Aussitôt ayez en main un petit linge plie en plusieurs doubles, engagé dans un bois fendu, enlevez le vase du feu avec des tenailles à bec recourbé, appliquez le petit linge pour qu'il écarte les scories et les cendres, et coulez avec précaution. Les deux formes fondues, luissez-les reposer dans cet état jusqu'à ce que l'entonnoir de dessus noircisse; dégagez la terre, reremota terra et a fossis extractas repone in tuto loco, donec omnino frigeant, cavens summopere ne calidis formis aquam superjacias, quia interiores nuclei, si humorem persenserint, statim inflantur et omne opus disrumpetur. Cumque per se refrigeratis argillam removeris, diligenter circumspice, et si quid per negligentiam vel casu defuerit, locum illum circumlimando atteniuabis, et apposita cera, nec non argilla superaddita, cum sicca fuerit, calefacies, sicque superfundes, donec rivo in partem décurrente, quod superfundis adhæreat. Quod cum respexeris, si minus fuerit firnum, cum combustione vinitreæ petræ, et limatura ex mixtura argenti et cupri, sicut præscripsimus, solidabis. Post hæc diversis limis quadrangulis, triangulis, atque rotundis campos omnes primo translimabis, deinde ferris fossoriis fodies, et rasoriis rades; ad ultimum sabulo cum lignis in summitate modice conquassatis undique purgatum opus deaurabis.

tirez-les des fosses, déposez-les en lieu sur, jusqu'à ce qu'elles soient tout à fait froides, prenant bien garde de jeter de l'eau sur les formes chaudes, parce que les noyaux qui sont dedans, s'ils sentent l'humidité à travers, se gonflent sur-le-champ, et tout le travail saute. Après qu'ils se seront refroidis d'eux-mêmes, que vous aurez ôté l'argile, examinez attentivement tout autour; si par négligence ou par hasard il y a quelque chose de manqué, vous en amincirez la place en limant, vous appliquerez de la cire, vous ajouterez de l'argile par-dessus; quand elle sera sèche, vous chaufferez, vous coulerez alors par-dessus, jusqu'à ce que le ruisseau de métal se répandant sur la partie, ce que vous y versez adhère. Ce qu'avant vu, s'il n'est pas assez solide, avec le produit de pierre de vin brûlée et de la limaille d'argent et de cuivre mêlés, comme nous l'avons prescrit, vous souderez. Au moyen de différentes limes carrées, triangulaires, rondes, vous limerez d'abord en travers tous les champs, ensuite vous fouillerez avec les fers à creuser, vous raclerez avec les racloirs; enfin, nettoyant de toute part votre ouvrage au sable à l'aide de bois un peu concassés au bout, vous le dorerez.

# CAPUT LXI.

### DE CATBNIS.

Catenas facturus primum trathe fila subtilia sive grossiora in cupro sive argento, et circumflecte cum subula in tribus auriculis, aut quatuor, vel quinque, sive sex, secundum grossitudinem quam volueris, ad mensuram uniuscujusque thuribuli minoris sive majoris. Et cum omnes catenas unius thuribuli in unam partem plexueris, tolle lignum tenue ex quercu sive fagineo, et fae in eo multa foramina cum gracili ferro rotundo et calido, per que foramina catenam igne recoctam et refrigeratam transduces et denuo recoques, rursunque per aliud foramen transduces et recoques, sicque tam diu facies, donec per omnia æqualiter sit grossum et rotundum. Deinde incide ipsam catenam per partes ad quantitatem thuribuli, mediam partem breviorem, et reliquas longiores, aptatisque foraminibus in summitatibus utrisque catenarum, obfirmabis eas, quæ longiores

# CHAPITRE LXI.

DAS CRAÎNAS

Pour fabriquer les chaînes, tirez d'abord des fils fins ou gros soit en cuiresoit en argent, tournez-les avec une 
alêne en trois, quatre, cinq, six oreilles, selon la grosseur que vous voudrez, à la mesure de chaque encensoir petit ou grand. Quand vous aurez 
pité toutes les chaînes d'un encensoir 
en une seule pièce, prenez un bois 
mince de chêne ou de hêtre, pratiquez-y beaucoup de trous avec un fer

effilé, rond et chaud : par ces trous vous ferce passer la chaîne recuite au feu et refroidie, vous recuirez de nouveau, vous ferez repasser par un autre trou, vous recuirez; et vous continuerez jusqu'à ce que partout ce soit également gros et arrondi. Coupez cette chaîne en morceaux, selon les dimensions de l'encensior, le mórceau du milieu plus court, les autres plus longs. Ayant adapté les ouvertures aux deux extrémités des chaînes, vous affermirez les plus longues dans la partie inférieure de l'encensoir par sunt, in inferiore parte thuribuli clavis firmis et transductis, compositæ per superiorem partem impones anulos parvulos, cum quibus aptabis et obfirmabis eas ad lilium inferius, per quod manu gestari debet cum magno anulo eidem superius imposito. Mediam vero catenam, quæ brevior est, obfirmabis clavo in superiori parte thuribuli in uno capite, et alterum imposito anulo aptabis inferius sub lilio; et sic procurabis ut thuribulum ex omni parte æqualiter pendeat.

Possunt etiam codem nodo et ordine, quo prædiximus, thuribula diversæ formæ et diversi operis percuti et fundi in auro et argento atque auricaleo. Sed magnopere eavendum est, ut auricalenm, quod deaurari debet, omnino purum sit et purgatum a plumbo, propter diversa infortunia, quæ deaurantibus evenire solent. Quod auricaleum si vis componere, primo naturam cupri, ex quo efficitur, disce.

des clous solides et qui traversent; les ayant rassemblées à la partie supérieure, vous ajouterez de petito anneaux avec lesquels vous les ajusterez et fixrez en bas du lis, par où l'on doit le porter à la main au moyen d'un grand anneau qui le surmonte. La chaîne du milieu, la plus courte, vous l'attacherez par un clou dans la partie supérieure de l'encensoir à un bout, vous adapterez l'autre à l'aide d'un anneau en dessous du lis; vous aurez soin que l'encensoir pende également de tous côtés. On peut de la même manière, par le procédé que nous avons décrit, battre et fondre des encensoirs de formes diverses, de divers travail en or, en argent, en auricalque, Mais il faut prendre bien garde que l'auricalque, qui doit être doré, soit tout à fait pur et purifié de plomb, à cause des accidents nombreux qui ont coutume d'arriver aux doreurs. Si vous voulez fabriquer cet auricalque, apprenez d'abord la nature du cuivre qui en est la base.

### CAPUT LXII.

#### DE CUPBO.

Cuprum in terra nascitur. Cujus vena cum invenitur, summo labore fodiendo et frangendo acquiritur. Est enim lapis colore viridis ac durissimus et plumbo naturaliter mixtus. Qui lapis abundanter effossus imponitur rogo et comburitur in modum calcis, nec tamen mutat colorem, sed duritiam amittit ut confrangi possit. Deinde minutatim confractus imponitur fornaci, et follibus atque carbonibus adhibitis incessanter die ac nocte conflatur. Quod ipsum diligenter et caute fieri debet; id est' ut in primo carbones imponantur, deinde lapidis minutiæ superfundantur, rursumque carbones et denuo lapides'; sic fiat donec ad capacitatem fornacis sufficiat. Cumque lapis cœperit liquefieri, per cavernulas quasdam plumbum effluit et cuprum intro remanet. Quod cum diutissime conflatum fuerit, refrigeratur et

1 Ed. idem, - 2 Ed. lapidis.

# CHAPITRE LXII.

---

Le cuivre naît dans la terre. Quand la veine en est découverte, on l'obtient par un grand travail en creusant et brisant. C'est une pierre de couleur verte, très-dure, naturellement mélée de plomb. Tirée de terre en abondance, elle se place sur un bicher, et se calcine en manière de chaux, sans toutefois changer de couleur, mais en perdant assez sa dureté pour devenir fragile. Cassèe menu, elle se met au fourneau; à l'aide de charbons et de soulllets, on chauffe incessamment jour et nuit. Cela doit s'opérer avec soin et précaution : c'est-à-dire qu'en premier lieu l'on placera les charbons, ensuite on répandra les parcelles de pierre, puis des charbons, encore de la pierre; et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il suffise à la capacité du fourneau. Lorsque la pierre commencera à se liquéfier, le plomb s'écoule par certains petits conduits, le cuiver ereste à l'intérieur. Après l'avoir fondu longtemps, on le laisse refroidir, on le reeicitur; rursum aliud imponitur eodem ordine. Huic cupro taliter fuso quinta pars stagni', et conficitur metallum, quo campanæ funduntur.

Invenitur etiam genus lapidis subcrocei coloris, et interdum rufus, qui calamina dicitur, qui non confractus, sed ita ut effoditur, lignis congestis et abundanter succensis imponitur, et donec omnino candeat comburitur. Qui lapis post hæc refrigeratus et minutissime confractus miscetur carbonibus omnino comminutis, et supradicto cupro commiscetur in fornace, quæ hoc modo componitur. Stant quatuor lapides in modum crucis, a se longitudine unius pedis separati¹, partim in terra firmati, sed altitudine pedis unius super terram æqualiter prominentes, et omnes in superiori parte æquales. Super hos lapides ponuntur quatuor ferri quadranguli grossitudine unius digiti, et longitudine ut possint ab uno lapide ad alterum protendi. Inter hos medii ponuntur alii ferri ejusdem mensuræ, æquali spatio, id est¹ latitudine trium digitorum a se separati:

1 Deest verbum, ut additur vel simile. - 2 Ed. separatim. - 3 Ed. idem.

tire; on en met de nouveau par le même procédé. A ce cuivre ainsi fondu on ajoute un cinquième d'étain, et l'on a le niétal de cloches.

On trouve une espèce de pierre jaunatre, quelquefois rouse, qui est appelée calamine. Sans l'avoir cassée, mais telle qu'elle se tire, on la place sur un amas de bois vivennet embrasés, on la brûle jusqu'au blanc. Cette pierre ensuite refroidie et cassée trèsmenu,' se mélange à des charbons pulvérisés, et s'amalgame au cuive dont nous avons parlé, dans un fourneau qui se construit de cette manière. Ayez quatre pierres en forme de croix, éloignées l'une de l'autre de la longueur d'un pied, en partie fixées en terre, mais s'élevant également à la hauteur d'un pied au-dessus du sol, et toutes unies à la partie supérieure. Sur ces pierres se posent quatre fers quadrangulaires de la grosseur d'un doigt, de longueur à pouvoir atteindre d'une pierre à l'autre. Entre eux, au milieu, seplacent d'autres fers de même dimension, séparés à égale distance, savoir de la largeur de trois doigts: super quos etiam in transverso ponuntur alii forma et mensura inferiorum æquali, ita ut foramina videantur esse quadrangula. His ita distinctis, super ipsos ferros ponatur argilla fortiter macerata et fimo equi commixta, spissitudine trium digitorum, ita ut ipsis ferris atque lapidibus ex omni parte adhæreat, et ita sit, quasi lares rotunda super lapides jaceat. Deinde cum rotundo ligno in spatiis inter ferros foramina fiant per omnia quanto possint ampliora; et sic diligenter siccetur.

### CAPUT LXIII.

#### DE FORNACE.

Deinde ab ipso lare sursum fiat murus cum minutis lapidibus, et eadem argilla in modum ollæ, ita ut a medietate superius aliquantulum strictior sit, et fiat altior quam latitudo sit, atque

sur ces fers en travers on en place aussi d'autres de même forme et de même dimension que ceux de dessous, en sorte que les jours paraissent carrés. Ainsi croisés, on appliquers sur ces fers de l'argile fortement pétrie, mèlée de fumier de cheval, de l'épaisseur de trois doigts, de façon qu'elle adhère aux fers et aux pierres de tous côtés, et que, en espèce de foyers, elle repose circulairement sur les pierres. Avec un bois rond dans les espaces entre les fers on ouvriria des trous

partout, les plus abondants possible; on sèchera soigneusement.

### CHAPITRE LXIII.

......

A partir du foyer vers le haut, on fera un mur avec des morceaux de pierres et la même argile en forme de pot, de façon que depuis le milieu au-dessus il soit un peu plus étroit, cum ligaminibus ferreis quinque aut quatuor circumligetur, et eadem argilla interius et exterius diligenter illinietur. Quo facto imponantur carbones ardentes commixti extinctis, et mos ventus per inferiora foramina ingrediens absque flatu follis educit flammas, et quicquid metalli imponitur statim per se liquescit. Deinde hoc modo componantur vascula huic operi necessaria.

# CAPUT LXIV.

### DE COMPOSITIONE VASORUM.

Tolle fragmina veterum vasorum, in quibus ante cuprum sive auricaleum fusum fuerat, et super lapidem minutatim confringe. Deinde terram, ex qua fiunt ollæ, cujus genera sunt duo; unum album, aliud grisium; ex quibus album valet ad colorandum aurum, aliud vero ad hæc vasa componenda; et cum diutissime

et devienne plus haut qu'il n'y a de largeur; on le licra avec quatre ou cinq cercles de fer, on crépira avec soin de la même argile le dedans et le dehors. Cela fait, on mettra des charbons ardents mèlés d'autres éteints : bientôt, le vent pénétrant par les ouvertures de dessous, sans le secours du souflet, fait jaillir les flammes, et tout ce qu'on y place de métal se liquéfie sur-le-champ de lui-même. On fabrique de la manière suivante les petits vases nécessaires au travail.

### CHAPITRE LXIV.

#### ----

Prenez des fragments de vieux vase dans lesquels dejà du cuivre ou de l'auricalque aura été fondu, et cassez menu sur une pierre; ensuite de la terre dont se font les pots il y en a deux espèces, l'une blanche, l'autre grise; la blanche sert à colorer l'or, la seconde à fabriquer ces vases. Après avoir trituré très-longtemps, vous mélerez cette terre crue avec mesure à contriveris, hanc crudam terram in mensura commisces alteri, id est' combustæ, quam primum triveras, hoc modo. Accipe vasculum quodcunque et imple illud bis ex cruda terra, et ter ex cocta', ita ut duæ partes sint crudæ et tres coctæ, et ponens simul in vas magnum perfunde aqua tepida, et malleis ac manibus fortiter macera, donec omnino in se tenax sit. Deinde accipe lignum rotundum et incide illud ad mensuram, quam volueris habere vas secundum quantitatem fornacis, et super illud formabis vasculum unum, et formatum mox circumlinies cineribus siccis, et sic juxta ignem pone donec siccetur. Hoc modo compone vasa quot volueris. Cumque diligenter siccata fuerint, pone in fornacem tria vel quatuor aut quinque, in quantum fornax capere possit, et circumfunde carbones.

1 Ed. idem. - 1 Ed. excocta.

l'autre, savoir à la terre cuite que rous aviez préalablement broyée; ce mélange se fera de cette manière. Ayez un petit vase quelconque, remplissezte deux fois de terre crue et trois fois de cuite, de sorte qu'il y ait trois parties de celle-ci sur deux de celle-là; plaçant ensemble dans un grand vase, arrosez de au tiècle, pétrissez fortement avec des marteaux et les mains jusqu'à ce que cela devienne une pâte ferme. Prenez un bois rond, taillez-le à la mesure dont vous voudrez avoir le vase selon la capacité du fourneau : dessus vous formerez un vase; vous le nocerez au feu jusqu'à ce qu'il soit sec. Fabriquez de cette façon autant de vases que vous voudrez. Lorsqu'ils aurout été soigneusement séchiés, mettez-en dans le fourneau trois, quatre, cinq, ant que le fourneau en peut contenir, et entourez de charbers.

### CAPUT LXV.

#### DE COMPOSITIONE ERIS.

Cumque canduerint, tolle calaminam, de qua supra dixi, cum carbonibus minutissime tritam, et in singulis vasculis quasi ad sextam partem pone, et eam penitus cupro supradicto imple et carbonibus operi. Interdum etiam cum ligno gracili et recurvo foramina inferius inpinge, ne forte obstruantur, ut et favillæ exeant ventusque magis ingrediatur. Cum vero cuprum omnino liquefactum fuerit, tolle ferrum gracile, longum et curvum, ligneoque manubrio infixum, et diligenter commove, ut calamina cupro commisceatur. Deinde forcipe longo vascula singula modicum eleva et a locis suis paululum remove, ne forte lari adhæreant, rursumque in omnibus ut prius calaminam pone, et cupro reple atque carbonibus operi. Cumque denuo penitus ilquefactum fuerit, rursumque diligentissime commove, et cum forcipe vas unum eiciens, sulcis in terra fossis totum effitunde,

# CHAPITRE LXV.

OR DE PARTICATION ON S'AIREIN.

Lorsqu'ils seront chauffés au blanc, prenez de la calanine dont j'ai déjà parlé, triturée avec des charbons; dans chaque vase mettez-en environ jusqu'à la sixième patrie, remplisez entièrement du cuivre décrit plus luut, couvrez de clarbons. De temps en temps au moyen d'un bois fin et recourbé, débouchez les ouvertures pardessous, de peur que par hasard elles ne s'obstruent, et pour que les cendres tombant le vent y pénètre davantage. Quand le cuivre sera tout à fait liquéfié, ayez un fer mince, long, courbé, emmanché d'un bois, et remuez avec soin, afin que la calamine se mête au cuivre. A l'aide de longues tensilles, levez modérément chaque vase, écartez-les un peu de leur place, de crainte qu'ils n'adhérent au foyer; derechér dans tous comme auparavant mettez de la calamine, remplissez de cuivre, couvrez de chabons. Lorsque cette fois encore ce sera complètement liquéfé, remuez de nouveau très-soigneusement; avec les tensilles dant un vase, evrese tout

vasque in suo loco repone. Et mox calaminam ut prius impone, cuprunque quod effudisti, quantum capere possit superpone. Eoque ut prius liquefacto commove et calaminam repone, atque effuso cupro reple et sine liquefieri. Sic singulis vasis facito. Cumque per omnia penitus fuerit liquefactum atque diutissime commotum, effunde ut prius, et serva donec opus habueris. Hæc commixtio vocatur æs, unde caldaria, lebetes et pelves funduntur, sed non potest deaurari, quando ante commixtionem cuprum non fuit penitus a plumbo purgatum. Deinde facturus auricaleum, quod possit deaurari, sic incipe.

# CAPUT LXVI.

#### DE PUBLIFICATIONE CUPRI.

Tolle patellam ferream cujus magnitudinis volueris, et lini

daus des sillons creusés en terre, et ermettez le vase à sa place. Aussitôt mettez de la calamine comme auparavant, placez dessus le cuivre que vous avez versé en aussi grande quantité que le vase en pourra tenir. Étant comme la première fois liquéfié, remuez, remettez de la calamine; ayant versé le cuivre, remplissez, laissez liquéfier : faites ainsi pour chaque vase. Quand partout il y aura liquéfiction parfaite, quand vous aurez très-longtemps remué, versez comme déjà, et gardez jusqu'à ce que vous ayez besoin. Ce médangé appelle ai-

rain: on en fond les chaudières, les plats, les bassins; mais il ne peut se dorer lorsque, avant le mélange, le cuivre n'a pas été à fond purgé de plomb. Ensuite, pour faire de l'auricalque qui puisse se dorer, procédez ainsi.

# CHAPITRE LXVI.

BE LA PURIFICATION BY CUTYLE

Prenez un vase en fer de la grandeur que vous voudrez, enduisez-le en de-

eam interius et exterius argilla fortiter macerata et mixta, et diligenter exsicca. Deinde pone eam ante fornacem ferrarii super carbones, ita ut cum folles flaverint, ventus partim intus partim superius procedat et non inferius. Et circumpositis minutis carbonibus, æqualiter impone cuprum, et superadde carbonum congeriem. Quod cum diu sufflando fuerit liquefactum, discooperi et mox minutam carbonum favillam super illud proice, et cum gracili ligno et sicco quasi miscendo commove, videbisque statim plumbum combustum ipsi favillæ quasi gluten adhærere. Quo ejecto iterum carbones superpone, et ut primo diu sufflans, rursumque discooperi', et tunc fac ut ante fecisti. Quod tam diu facies donec plumbum omnino excoguendo cicias. Deinde infunde super infusorium, quod ad hoc aptaveris, et sic probabis si bene purum sit. Tene illud cum forcipe prius quam refrigeretur, sed ita candens, et percute grandi malleo super incudem fortiter, et si frangitur aut finditur, denno oportebit te illud liquefieri sicut .

· Ed. disco operi. - \* Ed. disco operi.

dans et en dehors d'argile fortement pétrie et mèlée, faites sécher avec soit pétrie et mèlée, faites sécher avec soit petrie et mèlée, faites secher avec soullets seront en mouvement, le vent aille en partie dedans, en partie au-dessus, et non au-dessus, et non au-dessus, mettez du cuivre également, et ajoutez par-dessus un monceau de charbons. Lorsqu'en soufflant longtemps il se sera liquiéfe, découvrez, jetez aussitôt dessus de la cendre fine de charbons, avec un bois mince et sec remuez comme en mêlant, et vous verrez bientôt le plomb

brilé s'attacher à la cendre comme une colle. L'ayant jeté, remettez des charbons dessus; soufflez longtemps comme en premier lieu, découvrez de nouveau; faites alors comme vous avez dejà fait : et cela jusqu'à ce que par la cuisson vous retiriez tout le plomb. Versez sur le moule, que vous aurez préparé à cet effet, vous pérouverez s'il est bien pur de cette manière. Tenez-le avec des tenailles avant qu'il refroidisse, mais brûlant lel qu'il esfroidisse, mais brûlant lel qu'il est, battez fortement avec un gros marreau sur une encume; s'il se casse ous s'end, il vous

prius. Si vero sanum permanserit, refrigerabis in aqua, et aliud eodem modo coques. Hoc cuprum vocatur torridum. Ex hoc cupro quicquid facere volueris ductili opere, in imaginibus, bestiis et avibus, in thuribulis et diversis vasis, in limbis tabularum, in filis et catenis, ad deaurandum operari poteris. Ex hoc cupro perfice auricalcum cum adjectione calamine, codem modo quo superius res caldariorum composuisti. Quod cum quater aut quinquies recoxeris in vasculis furno impositis, quicquid exinde in diversorum operum varietate fuderis, optime deaurare poteris.

# CAPIIT LXVII.

### QUALITER DEAURETUR AURICALCUM

Deauraturus igitur thuribulum ex auricalco, fac eodem modo sicut superius deaurasti auriculas argentei calicis, sed cum majori

faudra le refondre comme auparavant : s'il reste en bon état, vous le refroidirez dans l'eau, et en cuirez d'autre de la même façon. Ce cuivre sappelle torréfé. Tout ce que vous voudrez en faire au moyen de la duccilité, en images, animaux, oiseaux, sur les encensoirs, sur les divers vases, sur les bordures de tables, sur les fils, sur les chaînes, vous pourrez le travailler pour être doré. De ce cuivre, fabriquez de l'autricalque avec un alliage de calamine, de la manière que vous avez précédemment composé l'airain des chaudières. Quand vous l'aurez recuit quatre ou cinq fois dans des vases mis au fourneau, tout ce que vous en aurez fondu dans la variété de divers ouvrages, vous pourrez très-bien le dorer.

### CHAPITRE LXVII.

BORDER DR L'AURICALQUE.

Douc, pour dorer un encensoir d'auricalque, faites de la même manière que ci-dessus vous avez doré les oreilles du calice d'argent, mais avec plus cautela, quia argentum et simplex cuprum facilius deaurari possunt quam auricalcum. Debet enim morosius et diligentius invivari et spissius deaurari, et frequentius lavari, et diutius siccari. Quod cum coeperit croceum colorem trahere, si videris albas maculas inde exire, ut nolit æqualiter siccari, hæc est culpa calaminæ, quod non fuit æqualiter commixta, sive plumbi, quod cuprum non fuit purgatum et excoctum, quod sic emendabis. Tolle smigma et pone in vasculum mundum, et infunde ei aquam, et digitis tuis quasi lavando commisce diligenter, donce fiat quasi fex cerevisia, atque cum setis porci linies illud aqualiter per omnia super deauratum thuribulum. Deinde pone super carbones, et tam diu calefac, donec confectio illa incipiat nigrescere, et sic elevans cum forcipe per omnia diligenter asperges' aqua, sicque lavabis, et cum filis ex auricalco, sicut supra dictum est, polies. Quo facto rursum circumfricabis cum confectione vinei lapidis, et vivo argento, et denuo deaurabis

1 Ed. aspergens.

de présaution, parce que l'argent et le cuivre simple peuvent plus facilement se dorer que l'auricalque. Il doit en effet être ravivé avec plus d'exactitude et de soin, doré plus épais, lavé plus fréquemment, séché plus longtemps. Lorsqu'il aura commencé à preudre une couleur jaune, si l'apparition de taches blanches montre qu'il ne veut pas se sécher uniforumément, cela provient de la calamine qui n'a pas été égaement mélangée, ou du ploub, parce que le cuivre n'a point été purifié et cuit : vous y remédierez ainsi. Mettez du savon dans un vase propre, versezy de l'eau; avec vos doigts mèles osigneusement comme en lavaut, jusqu'à ce que cela ressemble à de la lie de cervoise; au moyen de soies de porc, vous l'étendrez également sur tout l'enceusoir doré. Placez sur les charbons, chauffez, jusqu'à ce que cette préparation commence à noir-cir; enlevant alors avec des tenailles, vous arroserez partout soigneusement d'eau, vous laverez, et avec des fià d'auricalque, comme il a été dit plus haut, vous polirez. Cela fait, vous frotterez derechef avec la composition de pierre de vin et du vif-argenț; vous

propter calorem carbonum, qui sæpius in illud mittuntur, ne forte, si tenue deauratum fuerit, ipsum aurum comburatur, sicque iterum polies cum filis, ac denuo super carbones ponens diutius calefacies, donee rubeum colorem trahat, et mox refrigerabis in aqua, et cum ferris æqualibus et ad hoc aptis polies, sicque cum atramento combusto incolorabis, ut prædiximus.

### CAPUT LXVIII.

#### QUALITER SEPARETUR AURUM A CUPRO.

Quod si aliquando vasa cuprea seu argentea deaurata fregeris, vel aliud quodlibet opus, hoc ordine adquirere poteris. Tolle ossa cujuscumque animalis, quæ per plateam inveneris, et conbure, quæ refrigerata minutatim tere, et tertiam partem cinerum ex phago commisce, et fac testas sicut in purificando argento sunerius diximus: quas igne sive sole siccabis. Deinde aurum a

redorerez à cause de la chaleur des charbons qu'on y met si souvent, de peur que par hasard si l'on a doré mince, l'or ne se brûle: vous polirez de nouveau avec les fils; remettant sur les charbons vous chaufferez plus longemps, jusqu'à la couleur rouge; aussitôt vous refroidirez dans l'eau; à l'aide de fers unis et propres à cela, vous polirez; vous colorerez alors avec du noir brûlé, comme nous avons dit précédemment.

#### CHAPITRE LXVIII

COMMETT L'OR DE ESPARE DE CTIVAS

 cupro diligenter abrades, et ipsam rasuram complicabis in plumbo tenue percusso, atque una ex testis illis coram fornace prunis imposita, jam calefactam ipsam complicaturam plumbi cum rasura impones, et superjectis carbonibus conflabis. Cumque liquefactum fucrit, eo modo quo solet argentum purificari, interdum prunas amovendo et plumbum addendo, interdum retegendo et morose flando combures, donec cupro penitus absumpto, purum aurum appareat.

# CAPIIT LXIX.

### QUOMODO SEPARETUR AURUM AR ARGENTO.

Cum raseris aurum de argento, imponas ipsam rursum rasuram in vasculum, in quo solet aurum et argentum liquefieri, et superinprime panniculum lineum, ne forte quid inde eiciatur

leil. Vous racleres soigneusement l'or du cuirre, cette raclure vous l'envelopperez dans du plomb battu mince; ayant mis un de vos vases devant le fourneau sur la braise, vous y placerez l'enveloppe de plomb déjà chauffée avec la raclure, et mettant par-dessus des charbons vous ferez fondre. Quand ce sera liquéfée, de la même manière que l'argent se purifie ordinairement, éloignant quelquuefois les charbons et ajoutant du plomb, quelquefois découvrant et soufflant avec précaution vous brûlerez, jusqu'à ce que, le cuivre complètement absorbé, l'or se montre pur.

### CHAPITRE LXIX.

COMMENT OF SEPARE L'OS DE L'ARGEST.

Quand vous aurez raclé l'or de l'argent, replacez cette même raclure dans un petit vase où l'on a coutume de fondre l'or et l'argent, appliquez dessus une petite toile de lin, de peur que quelque chose n'en soit chasse par

vento follis, atque coram fornace ponens liquefac, et mox fragmina sulphuris impone, secundum quantitatem ipsius rasuræ, et cum carbone gracili diligenter commove, donec fumus eius cesset: statim infunde in ferrum infusorium. Deinde super incudem leviter percute, ne forte quid inde resiliat illius nigri. quod sulphur combussit, quia ipsum est argentum. Non enim sulphur auri quicquam consumit; sed solum argentum, quod taliter ab auro separat; quodque diligenter servabis. Rursumque in eodem vasculo sicut prius liquefac ipsum aurum et adice sulphur. Quo commoto atque effuso, quod nigrum fuerit frange et serva, sicque facies donec aurum purum appareat. Deinde omne illud nigrum, quod servasti diligenter, compone super testam compositam ex osse et cinere, et adice plumbum, sicque combure, ut recipias argentum tuum. Quod si ad usum nigelli servare volueris, prius quam combures, adde ei cuprum et plumbum secundum mensuram superius memoratam, et confunde cum sulphure.

le vent du soufflet; devant le fourneau fondez, ajoutez des morceaux de soufre en proportion de la quantité de raclure; avec un petit charbon remuez attentivement, justqu'à ce que sa funée cesse : aussitôt versez dans un moule en fer. Ensuite sur une enclume battez légérement, de peur que par hasard il ne se détache quelque chose de ce noir que le soufre a brûlé, car cela même est l'argent. Le soufre en effet ne consume rien de l'or, mais l'argent seul, qu'il sépare ainsi de l'or, et que vous garderez soigneusement. Dereched dans le même petit

vase comme auparavant fondez l'or, ajoueze du soufre : ayant remué et coulé, cassez, puis conservez ce qui sera noir, vous ferez ainsi jusqu'à ce que l'or se montre pur. Tout ce noir que vous avez conservé avec soin, rassemblez-le sur un vase composé d'os et de cendres, ajoutez du plomb, brâlez alors, afin de recouvrer votre argent. Si vous voulez le garder pour l'employer en niello, avant de brâler, ajoutez-y du cuivre et du plomb daus la proportion mentionnée plus haut, et mélangez de soufre.

# CAPUT LXX.

#### OUOMODO DENIGRETUR CUPRUM.

De cupro supradicto, quod rubeum dicitur, fac tibi laminas attenuari, quantae longitudinis et latitudinis velis. Quas cum incideris et aptaveris operi tuo, pertrahe in illis flosculos, sive bestiolas, aut aliud quod' volueris, et fode cum gracili ferro fossorio. Deinde tolle oleum, quod fit de semine lini, et cum digito superlinies per omnia tenue, atque cum penna anseris æquabis, et tenens cum forcipe pones super prunas ardentes. Cumque modicum incaluerit, et oleum liquefactum fuerit, denuo cum penna æquabis rursumque impones prunis, sicque facies donec exsiccetur. Quod si videris per omnia æqualiter esse, mitte super carbones valde ignitos, et tam diu jaceat, donec omnino cesset fumare. Et si satis nigrum fuerit, bene; sin auten, valde parum olei cum penna super calidum ita linies, æquatum-

" quod omitt. M.

# CHAPITRE LXX.

COMMENT OF SPINSTY LE CUIVAL

Du cuivre indiqué ci-dessus, qu'on appelle rouge, faites-vous amincir des lames de la longueur et de la largeur que vous voulez. Quand vous les aurez tailées et ajustées à votre ouvrage, tracez-y de petites fleurs, de petits animaux, ou autre close qu'il vous plaira, fouillez avec un légre fer à creuser. Prenez de l'huile qui se fait de graine de lin, avec votre doigt vous en appliquerez partout une couche fine, vous

l'égaliserez au moyen d'une plume d'oie, et tenant avec des tenailles vous placerez sur des charbons ardents. Lorsque ce sera modérément échauffé, et l'huile liquéfiée, de nouveau vous étendrez à la plume, vous replacerez sur les charbons; vous continuerez jusqu'à ce que ce soit sec. Si vous voyez que tout l'est également, mettez sur les charbons vivement embrasés, et laissez jusqu'à ce que la fumée cesse entièrement. Sil est assez noir, c'est bien; sinon, avec la plume vous l'enduirez encore chaud de très-peu que denuo conflatis carbonibus superpone, faciens sient prius. Cumque refrigeratum fuerit, non in aqua sed per se, cum ferris rasoriis valde acutis rade diligenter flosenlos, ita ut campi remaneant nigri. Si vero littere fuerint, in tuo sit arbitratu, utrum eas volueris esse nigras an deauratas. Cum vero lamina diligenter rasa fuerit, statim invivabis eam cum confectione vinicii lapidis et vivo argento, et mox deaurabis, deauratamque non exstingues in aqua, sed per se refrigerabitur, poliesque sicut supra dictum est, et eodem modo colorabis.

### CAPUT LXXI.

### DE OPERE INTERRASILI.

Attenuato' tibi laminas ex codem cupro sicut superius, sed spissius, quas pertractas quocumque volueris opere fodies, nt supra.

. M. Attenua.

d'huile, et ayant égalisé, vous remetres sur les charbons allnuiés, faisant comme ci-dessus. Lorsqu'il sera refroidi, non dans l'ean, mais de luineme, avec des racloirs bien affiliés raclez soigneusement les petites fleurs, de façon que les clamps restent noirs. S'il y a des lettres, ce sera à vons de choisir si vous voulez qu'elles soient noires ou dorées. Quand une lame aura été attentivement raclée, aussitôt vous la ravivera au moyen de la composition de pierre de vin et du vifargent, vous ne l'é-

teindrez pas alors dans l'eau, mais elle se refroidira d'elle-même, vous polirez comme il a été indiqué, et vous colorerez de la même manière.

### CHAPITRE LXXI.

DE TRAVAIL CORLÉ.

Amincissez-vous des fenilles du même cuivre que plus liaut, mais plus épaisses; y ayant tracé ce que vous voudrez vous creuserez, comme ciDeinde habeas ferros graciles et latiores, secundum quantitatem camporum, qui sint' in una summitate tenues et acuti, in altera obtusi, qui vocantur meizel; ponensque laminam super incudem, campos omnes perforabis, cum supradictis ferris percutiens cum malleo. Cumque omnes campi tali modo fuerint perforati, cum limis parvulis æquabis eos per omnia usque ad tractos. Quo facto deaurabis et polies laminam, ut supra.

Eodem modo fiunt tabulæ, et laminæ argentææ super libros cum imaginibus, floribus atque bestiolis et avibus, ex quibus pars deauratur, videlicet coronæ imaginum et capilli atque vestimenta per loca, atque pars remanet argentea. Fiunt etiam et' laminæ cupreæ et fodiuntur, et denigrantur ac raduntur; deinde in patellam liquefacto stagno mittuntur, ut rasuræ albæfiant, quasi deargentatæ sint. Ex his ligantur cathedræ pictæ, et sedilia, atque lecti; ornantur etiam libri pauperum.

M. sunt. - 3 M. omitt. et.

dessus. Ayez des fers étroits et de plus larges, selon la quantité des champs, qui soient à un bout minces et aigus, à l'autre obtus; on les appelle métzél. Plaçant la lame sur une neclume, vous percerez tous les champs avec les fers indiqués en frappant au marteau. Lorsque tous les champs auront été perórés de cette façon, au moyen de petites limes vous les égaliserez, partout jusqu'aux traits : cela fait, vous dorerez, ous polirez la lame, comme plus haut.

De la même manière se font les tables, les lames d'argent sur les livres avec des images, des fleurs, des ahimaux, des oiseaux; une partie en est dorée, savoir, les couronnes des images, les cheveux, les vêtements par places; une partie reste d'argent. On fait aussi des lames en cuivre, on les creuse, on les norieti, on les racle; on les met ensuite dans un vase contenant de l'étain fondu, pour que les raclures deviennent blanches, comme si elles étaient argenties. Elles servent à consolider les sièges peints, les chaises, les lits, à orner encore les livres des nauvers des contractes.

# CAPUT LXXII.

### DE OPERE PUNCTILI.

Fiunt etiam laminæ de cupro, modo quo superius, et fodiuntur gracili opere imaginum, florum sive bestiarum, et ita disponitur opus, ut campi parvuli sint, deinde purgantur cum
subtili sabulo, et cum ferris ad hoc opus aptis poliuntur et incolorantur. Post hæc ferro punctorio punctatur, quod hoc modo
formatur. Ex chalybe fit ferrum ad mensuram digiti longum,
in una summitate gracile, in altera grossius. Quod cum in graciliori parte æqualiter limatum fuerit, cum subtilissimo ferro
et malleolo percutitur in medio ejus subtile foramen, deinde
circa ipsum foramen diligenter limatur, donec ora ejus in circuitu
æqualiter acuta fiat, ita ut quocunque percutiatur brevissimus
circulus appareat. Post hæc ipsum ferrum modice calefactum,
ut vix candescat, temperetur in aqua. Deinde tene ipsum ferrum
sinistra manu et malleolum dextra, sedeatque puer ante te qui

### CHAPITRE LXXII.

-----

On fait des lames de cuivre de la manière précédente, on les creuse d'un travail délicat d'images, de fleurs ou d'animaux, on dispose le travail de sorte que les champs soient petits, on les nettoic au sable fin, avec les outils nécessaires on les polite en oi les once. On pointe à l'aide d'un poinçon qui se fabrique de cette manière. On fait d'acier un instrument long de la mesure du doigt, effilé à un bout, plus

gros à l'autre. Après l'avoir à la partie plus fine également limé, avec un fer très-fin et un petit marteau, on ouvre au milieu un petit trou, autour duquel on lime attentivement, jusqu'à ce que le bord en devienne également sigu à l'entour, de façon que partout où il est frappé apparaisse un très-petit cercle. Cefer, chauffé à peine au blanc, sera trempé dans l'euu. Tenez-le de la main gauche, et de la droite un petit marteau; devant vous faites asseoir un enfant qui tienne la lame sur une enclume, et l'applique laminam teneat super incudem, et aptet in locis illis in quibus percussurus es, sieque mediocriter percutiens super ferrum cum malleolo imple campum unum subtilissimis circulis quanto propius possis conjungere unum alteri. Impletis campis omnibus in lunc modum pone laminam ipsam super prunas candentes, donce percussiones illæ fulvum colorem recipiant.

# CAPUT LXXIII.

#### DE OPERE DECTILL

Percute tabulam auream sive argenteam quantæ longitudinis et latitudinis velis ad elevandas inagines. Quod aurum vel argentum, cum primo fuderis, diligenter circumradendo et fodiendo inspice, ne forte aliqua vesica sive fissura in eo sit, quæ sæpe contingunt ex incuria, sive negligentia vel ignorantia aut inscitia fundentis, cum aut nimis calidum, aut nimis festinato,

dans les endroits où vous deven frapper. Alors hatant doucement sur le fer avec le petit marteau, rennplissez un champ de très-petits cercles le plus près que vous pourrez les joindre l'un à l'autre. Tous les champs rennplis de cette manière, placez la lame sur des charbons ardents, jusqu'à ce que vos coups prennent une teinte jaune.

### CHAPITRE LXXIII.

DE TRAFAIL AT ASSOCIAT

Battez une feuille d'or ou d'argent d'autant de longueur et de largeur que vous voulez pour relever les images. Cet or ou cet argent, quand vous l'auterez d'abord fondu, attentivement raclant autour et creusant examinez-le, de peur qu'il ne s'y trouve quelque vessie ou gerçure, qui souvent sont la suite de l'incurire, de la négligenez, ou de l'inhabileté du fondeur, quand on coule soit trop chaud, soit trop à la hâte, soit trop haud, soit trop à la hâte, soit trop

aut nimis productim effunditur. Cumque considerate et caute fuderis, si hujusmodi vitium in eo deprehenderis, cum ferro ad hoc apto diligenter effodies, si possis. Quod si tantæ profunditatis vesica sive fissura fuerit, ut effodere non possis, rursumque oportebit te fundere, et tamdiu donec sanum sit. Quod cum fuerit, provide, ut incudes et mallei tui omnino æquales et politi sint, cum quibus operari debes, et omni diligentia procura, ut tabula aurea vel argentea ita æqualiter ex omni parte attenuetur, nt in nullo loco spissius sit quam in alio. Cumque sic attenuata fuerit ut unguibus' impressis vix ex altera parte appareat, et omnino sanissima, statim pertrahe imagines quot volueris secundum libitum tuum. Pertrahes autem in ea parte, quæ sanior et decorior videtur, leniter tamen et sic ex altera parte modice appareat. Deinde cum curvo ferro bene polito fricabis leniter caput imprimis, quod altius debet esse, sicque convertens tabulam in recta parte fricabis circa caput cum ferro æquali et polito, ita

\* Ed. unguis. - \* Ed. vitiose alterius, quod in mas. ita exprimitur altus, vel all'ius.

lentement. Lorsque vous aurez fondu vave prudence et précaution, si vous y découvrez un vice de ce genre, avec un fer propre à cela vous extirperez soigneusement, si vous pouvez. Si la vessie ou la gerçure est de telle profondeur que vous ne puissiez l'enlever, il vons faudra fondre derechef, et jusqu'à ce que la chose soit sans défaut. Alors, assurez-vous que vos enclumes, que vos marteaux, avec lesquels vous devez opérer, sont tout à fait unis et polis, avez grand soin que la feuille d'or ou d'argent soit également partout amincie à tel point qu'en

aucun endroit elle ne soit plus épaisse qu'en un autre. Quand elle l'aura été assez pour que l'impression des ougles la laisse paraître à peine de l'autre te côté, quand elle sera parfaite, tracezy autant d'images que vous vou-drez, à votre choix. Vous tracerez toutefois sur la partie qui vous semble en meilleur etant et plus belle, dout cement néamuoins, de façon que cela paraisse un peu de l'autre côté. Avec un fer courbe bien pol vous fortoterez l'égèrement en premier lieu la tête, qui doit ressortir le plus; retournant la feuille, vous frotterez à l'endroit autour

ut caput descendat, caput elevetur, et statim circa ipsum caput cum malleo mediocri super incudem percuties leniter, sicque coram fornace superpositis carbonibus in ipso loco recoques, donec candescat. Quo facto et tabula per se refrigerata, iterum in inferiore parte cum curvo ferro fricabis leniter et diligenter fossam capitis interius, convertensque tabulam in superiori parte denuo cum æquali ferro fricabis, et depones campum ut nionticulum capitis elevetur, rursumque cum malleo mediocri circa ipsum leniter percutiens, appositis carbonibus recogues; sic sæpe facies diligenter elevando interius et exterius, et crebro percutiendo, totiensque recoquendo donec monticulus ille ducatur ad altitudinem trium digitorum aut quatuor, sive plus vel minus secundum quantitatem imaginum. Si autem ipsum aurum vel argentum adhuc aliquantum spissius est, poteris interius cum longo malleo et gracili percutere et attenuare, si opus fuerit. Quod si duo capita, vel tria seu plura in tabula esse debeant,

de la tête avec un fer uni et poli, de sorte que la tête descende et s'élève alternativement; aussitôt à l'entour avec un marteau moven vous battrez doucement sur l'enclume; et devant le fourneau ayant garni de charbons, vous recuirez à cet endroit jusqu'à ce qu'il blanchisse, Cela fait, la feuille s'étant refroidie d'elle-même, de nouveau à la partie de dessous avec le fer courbé vous frotterez doucement et soigneusement le creux de la tête à l'intérieur; tournant la feuille du côté de dessus, vous frotterez derechef avec un fer uni, vous abaisserez le champ pour que le relief de la tête s'élève ; battant

encore doucement autour avec up marteau moyen, vous recuirez aux charbons; vous répéterez souvent cette opération avec soin mettant en saillie en dedans et en dehors , battant fréquemment, recuisant autant de fois qu'il en faudra pour que la bosse soit amenée à la hauteur de trois ou quatre doigts, ou plus ou moins selon la quantité des images. Si l'or ou l'argent est encore un peu trop épais, vous pourrez intérieurement avec un marteau long et effilé battre et amincir, si besoin est. Si deux, ou trois, ou plusieurs têtes doivent être dans une feuille, autour de chacune vous decirca unumquodque ita facere debes sicut dixi, usque ad altitudinem quantam volueris. Deinde cum pertractorio ferro designa corpus vel corpora imaginum, et ita deducendo et interdum percutiendo elevabis ea, quantum libuerit; hoc tamen procurans ut caput semper altius sit. Post hæc designabis nares et oculorum supercilia, os et aures, capillos et oculos, manus et brachia, cæterasque' vestimentorum umbras, scabella et pedes, et sic interius cum minoribus curvis ferris elevabis leniter et diligenter, summopere caveus ut non rumpatur opus aut perforetur. Quod si ex ignorantia vel negligentia contigerit, hoc modo solidari debet. Tolle ipsius auri vel argenti modicum, et admisce tertiam partem cupri, fundensque pariter limabis subtiliter, combustoque vinicio' lapide, et addito sale commiscebis aqua, ex quo tenuiter liniens, fracturæ supersparge limaturam. Qua siccata denuo confectionem superlinies spissius, et sic inferius et superius admotis carbonibus leniter flabis, donec videas

Legendum fortasse cateraque, vest. - 2 Ed. vitiose vicinioque. - 3 Ed. fracturam.

vez faire comme j'ai dit, jusqu'à la hauteur que vous voudrez. A l'aide du fer à tracer dessinez le corps ou les corps des images; étirant ainsi et parfois battant vous les élèverez à votre gré, vous aurez soin cependant que la tête ressorte toujours. Après cela, vous dessinerez les narines, les sourcils des yeux, la bouche, les oreilles, les cheveux, les yeux, les mains, les bras, puis les ombres des vêtements, les escabelles et les pieds; en dedans, au moyen de petits fers recourbés vous élèverez doucement et avec attention, prenant bien garde que le travail ne se brise ou ne si perce. Si cela arrivait par ignorance ou négligence on doit souder de cette manière. Prenez un peu de cet or ou de cet argent, melez-y un tiers de cuivre, fondez ensemble, limez fin; lirulant de la pierre et vin et ajoutant du sel vous mélangerez d'eau, vous en étendrez une couche légère et vous répandrez la limaille sur la cassure. Céla sec, vous remettrez une couche plus épaisse; vous garnirez de charbons dessus et dessous, vous soulfilerez doucement, jusqu'à ce que vous voyiez, la soudure couler de côté et d'autre. Ce que

solidaturam diffluere. Quod videns statim asperge leniter aqua, et si firmum fuerit, bene; sin autem, denuo similiter fac usque dum firmum fiat. Si autem fractura lata fuerit, diligenter conjunge ei particulam einsdem auri vel argenti æqualiter tenuem, quam solidabis eodem modo, donec ex omni parte adhæreat. Cumque elevatura imaginum perducta fuerit usque ad subtiles tractus, si aurum fuerit, statim facies cos et polies diligenter, atque colorabis cum atramento usque ad ruborem combusto, et sale, ut supra in opere calicis. Si vero argentea fuerit tabula, et volueris in ipsis imaginibus deaurare coronas, capillos et barbas, et partes vestimentorum, hoc oportet fieri prius, quam subtiles tractus fiant, hoc modo. Compone duas partes argillæ simplices, subtiliter tritæ, et tertiam salis, et in vasculo commisce cum fece cerevisiæ mediocriter spissæ, qua confectione cooperies omne argentum quod volueris ut album remaneat, et quod deauratum est, maneat intectum. Quod cum siccaveris super prunas, deaurabis loca singula diligenter sine aqua, deaurataque lavabis et polita incolorabis. Deinde cum carbonibus

voyant, aussitôt arrosez légèrement d'eau : si cela est solide, c'est bien; sinon, recommencez jusqu'à solidité. Mais si la cassure est large, réunissez-v avec soin un morceau du même or on argent également mince, que vous souderez de même, jusqu'à ce qu'il adhère de toute part. Lorsque le relief des images aura été conduit msqu'aux traits délicats, si c'est de l'or, aussitôt vous les ferez et polirez soigneusement, vons les colorerez avec du noir brûlé jnsqu'au rouge et du sel, comme plus haut dans la fabrication du calice. Si la feuille est d'argent, si vous voulez dans ces images dorer les couronnes, les cheveux, les barbes, des parties de vêtements, il faut que cela se fasse, avant que les traits délicats ne soient faits, de cette facon, Préparez deux parties d'argile pure bien broyée et une troisième de sel, mêlez dans un petit vase avec de la lie de cervoise médiocrement épaisse. De cette préparation vous couvrirez tout l'argent que vous voudrez, afin qu'il reste blanc, et que ce qui est doré demeure découvert. Quand vous aurez séché sur la braise, yous dorerez chaque place avec soin sans eau, vous laverez vos dorures, vous colorerez après avoir poli. Avec

subtiliter tritis et lignis gracilibus et grossioribus fricabis diligenter, donce per omnia æque clarum sit. Post hæc et in auro et argento fac subtiles tractus, quos et faciendo pariter polies, donec ad perfectionem perduces. Cum vero tabulas illas aureas vel argenteas pleniter elevatas atque politas configere volueris, tolle ceram et liquefac in vase fictili vel cupreo, atque commisce ei tegulam subtiliter tritam sive sabulum, ita ut sint huius duæ partes et ceræ tertia. Quod cum pariter liquefactum fuerit. cum cochleari ligneo fortiter commovebis, et inde implebis omnes imagines in auro et argento, sive cupro, vel quodeunque in his elevatum fuerit, et refrigeratum confige ubi velis. In cupreis vero tabulis eodem modo attenuatis simile opus fit, sed majori virium instantia et diligentia, quo durioris naturæ est. Quod opus cum pervenerit ad subtiles tractus, debet in exteriori parte purgari cum laneo panno et sabulo, donec nigra cutis auferatur, et sic deaurari atque poliri, perfectis tractibus incolorari, et prædicta confectione impleri.

des charbons pulvérisés et des bois petits et plus gros vous frotterez soigneusement, insqu'à ce que ce soit partout également brillant. Après cela, sur l'or et l'argent faites aussi des traits fins, que yous polirez en même temps, jusqu'à ce que vous ayez atteint la perfection. Lorsque vous voudrez attacher ces feuilles d'or ou d'argent pleinement reliaussées et polies, fondez de la cire daus un vase d'argile ou de cuivre, mêlez-y de la tuile bien triturée ou du sable, de sorte qu'il y en ait deux parties sur une troisième de cire. Après fusion complète, avec une cuiller de bois yous remuerez for-

tement : vous en couvrirez toutes les images sur or, argent, ou cuivre, ou toutes leurs parties relevées; ayant laisse refroidir, attachez où vous voulez. Sur des feuilles de cuivre amincies de même se fait un semblable ouvrage. mais avec d'autant plus de forces et d'attention, que ce métal est de nature plus dure. Ce travail, quand il est parvenu aux traits délicats, doit à la partie extérieure être nettoyé avec une étoffe de laine et du sable, jusqu'à ce que la peau noire soit enlevée; ensuite dore, poli, et les traits achevés coloré, enfin couvert de la composition déjà décrite.

### CAPIIT LXXIV.

#### DE OPERE QUOD SIGILLIS IMPRIMITUR.

Fiant ferri ad mensuram unius digiti spissi, tribus digitis et quatuor lati, longitudine pedis unius, qui sanissimi debent esse, ut in eis nulla sit macula, nulla fissura in superiori latere. In his sculpantur in similitudine sigillorum limbi graciles et latiores, in quibus sint flores, bestiæ, et aviculæ sive dracones concatenati collis et caudis, et non sculpantur profunde nimis, sed mediocriter ac studiose. Deinde attenuabis argentum multo tenuius quam ad elevandum quantæ longitudinis volueris, atque purgabis cum carbonibus subtiliter tritis et pauno, ac polies cum creta desuper rasa. Quo facto conjunge argentum cuicunque limbo, positoque ferro super incudem ita ut sculptura superius sit, ac superlocato ei argento desuper pone plumbum spissum, percutiesque cum malleo fortiter, ita ut plumbum impingat argentum tenue in sculpturam tam valide, ut omnes tractus in eo

# CHAPITRE LXXIV.

OF TRAVAIL OUT C'IMPRIME AUE SCRAUE.

On fabrique des fers épais d'un doig, larges de trois et de quatre, de la longueur d'un pied, qui doivent être sans defauts, au point qu'il n'y ait aucune tache, aucune gerqure au côté supérieur. On y grave à l'imitation des secaux des bordures étroites et de plus larges, dans lesquelles soient des fleurs, des animaux, des petits oiseaux, ou des dragons enchaînés par le cou et la queue; on ne les grave pas trop prondément, mais modérément et avec

précaution. Ensuite vous amincirez de l'argent beaucoup plus que pour le travail en bosse de la longueur que vous voudrez, vous nettoierez avec des charbons pulvérisés et un linge, vous polirez avec de la craie raclée par-dessus. Gela fait, joignez l'argent à une bordure quelconque; plaçant le fer sur une enclume de sorte que la gravure soit en dessus, et yaphiguant l'argent dessus placez du plomb épias; vous frapperez fort avec un marteau, de façon que le plomb pénètre l'argent mince sur la gravure si vigoureusement, que tous les traits y paraissent

pleniter appareant. Quod si lamina longior fuerit, trahe eam de loco ad locum, et conjunctam ferro cum forcipe æqualiter tene, ut una parte percussa, alia percutiatur, sicque fiat donec lamina tota impleatur. Hoc opus satis utile est circa limbos in fabricandis tabulis altarium, in pulpitis, in sanctorum corporum scriniis, in libris et in quibuscunque locis opus fuerit, quando elevatura decora est et subtilis, et leviter fit. Fit etiam in cupro hujusmodi opus quod simili modo attenuatur, purgatur et deauratur atque politur, quod ferro superpositum, ita ut deauratura vertatur ad ferrum, plumbo superposito percutitur donec tractus appareant. Sculpitur quoque in ferro, modo supradicto, imago crucifixi Domini, quæ cum argento vel cupro deaurato impingitur, et fabricantur inde phylacteria, item' capsellæ reliquiarum et scriniola Sanctorum. Fit etiam sculptura imaginis Agni Dei in ferro, et imagines quatuor evangelistarum, quibus auro vel argento impressis ornantur scyphi ligni pretiosi, stante rotula agni in

· Ed. idem.

pleinement. Si la lame est trop longue, tirez-la de place en place, avec des tenailles tenez-la également jointe au fer, afin que, une partie ayant été frappée, une autre le soit, et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la lame soit remplie. Ce travail est assez utile autour des bordures dans la fabrication des tables d'autels, les pupitres, les chàsses des corps saints, les livres et partout on il est besoin, quand le relief est beau, fin, délicat. On fait en cuivre un travail de ce genre, que de même on amincit, on nettoie, on dore, on polit; étendu sur le fer de manière que la dorure soit tournée vers celui-ci, en appliquant du ploudessus, on frappe jusqu'à ce que les traits paraisseut. On grave aussi sur le fer, suivant le mode déjà indiqué, l'image du Seigneur crucifié, dont on prend l'empreime avec de l'argent ou du cuivre doré : on en fabrique des reliquaires, de petites chàsses et des coffreis de Saints. On grave encore sur le fer l'image de l'Agneau de Dieu, celles des quatre évangelistes, dont les empreintes en or ou en argent orneut les vases de bois précieux; le disque de l'agneau étant un milieu du vase, les medio scyphi, quatuor evangelistis in modum crucis in circuitu, et procedentibus quatuor limbis ab agno usque ad quatuor evangelistas; funt imagines pisciculorum et avium atque
bestiarum, quæ figuntur per reliquum seyphi campum, præbentes ornatum multum; fit etiam imago Majestatis eodem modo,
aliæque imagines, cujusque formæ sive' sexus, quæ impræssæ auro
vel argento seu cupro deaurato, plurimum decoris præstant locis,
quibus imponuntur, propter sui subtilitatem et operositatem;
fiunt et imagines regum et equitum eodem opere in ferro, ex
quibus auricalco Hispanico impressis ornantur pelves, quibus
aqua in manibus funditur, codem modo quo ornantur seyphi
auro et argento cum suis limbis ejusdem metalli, in quibus stant
bestiolæ vel aves et flosculi, qui tamen non figuntur', sed stagno
solidantur.

1 Ed. sit. - 2 Correctio editoris Guelph. Codex tamen configuatur.

quatre évangélistes à l'entour disposés en croix, et les quatre bordures s'étetendant de l'agueau aux quatre évangélistes. On fait des images de petits poissons, d'oiseaux, d'animaux, que l'on fixe au reste du champ du vase, et qui l'ornent beaucoup. On fait de même l'image de la Divinité glorieuse et d'autres images, de quelque forme ou genre que ce soit; lesquelles imprimées sur or, argent, ou cuivre duré décorent infiniment les endroits où on les applique, à cause

de leur délicatesse et de leur travail.

On fait sur le fer, par le même procédé, des figures de rois et de cavaliers qui, imprimées sur de l'auricalque
d'Espagne, embellissent les bassins où
l'on verse de l'eau sur les mains, de la
même manière dont on orne les vases
d'or et d'argent avec leurs bordures
de même meital, sur lesquels se voient
de peitits animaux, des oiseaux, de petites fleurs, que l'on n'attache pas cependant, mais que l'on soude à l'étain.

### CAPILT LXXV.

#### DE CLAVIS

Fiunt autem clavi ferrei longitudine unius digiti, in una summitate grossiores, in altera graciliores, in qua etiam chalybe solidandi sunt, quorum unus limetur quadrangulus, alius triangulus, tertius rotundus, secundum convenientem grossitudinem. Deinde sculpantur in eis flosculi eodem modo, quo supra, ita ut ora ferri circa flosculum acuta fiat'. Cumque valde attenuatum tuerit argentum sive cuprum deauratum, vel auricalcum in superiori parte, polies, sicut supra; in inferiori superstagnes valde tenue cum ferro, quo fenestræ solidantur, ponesque plumbum spissum super incudem et desuper argentum', sive cuprum deauratum, ita ut deauratura superius sit, et stagnum inferius sit; sumptoque uno ex ferris, quale velis, junge sculpturam ad argentum, percutiesque cum malleo ita ut sculptura appareat,

1 Ed. fiant. - 2 Ed. argentatum

#### CHAPITRE LXXV.

On fabrique des clous en fer, de la longueurd'undoigt, plusgros'à unbout, plus effilés à l'autre, où l'on doit les souder à l'acier; on en limera un carré, un autre triangulaire, un troisième rond, selon la grosseur convenable. Ensuite on y gravera de petites fleurs de la même manière que plus haut, de façon que le bord du fer autour de a fleur devienne aigu. Lorsque l'ar-

gent, le cuivre doré, ou l'auricalque aura été bien aminci à la partie supérieure, vous polirez comme ci-dessus; à l'inférieure vous étamerez très-légè-rement au moyen du fer qui sert à souder les fenètres, vous placerez sur l'enclume du plomb épais et par-dessus l'argent, ou le cuivre doré, de sorte que la dorure soit dessus, l'é-tain dessous. Preant un des fers, celui que vous voulez, joignez la gra-vure à l'argent, vous battrez au martue du façon que la gravure paraisse,

et cum acuta ora ferri in circuitu incidatur. Quod cum per totum argentum feceris, serva tibi flosculos omnes, quia illi erunt capita clavorum, quorum caudas hoc modo facies. Commisce duas partes stagni, et tertiam plumbi, et percute illud gracile et longum, deinde pertrahe per foramina ferri, in quo fila trahuntur, ita ut longissimum filum fiat, et non gracile nimis fiat, sed mediocre. Post hæc fac tibi ferrum gracile, longitudine pedis unius dimidii, quod in una summitate sit modice latum, ad mensuram unguis, et mediocriter cavum, et altera sumnitas infigatur ligneo manubrio. Deinde sedens juxta fornacem ad hoc opus aptam, ante quam stet vasculum cupreum cum cera liquefacta, tenensque sinistra manu' illius gracilis ferri in latiori parte calefacti, in dextra vero filum stagnenm quasi globum involutum, cuius caput facies in cera liquefacta humidum, ponensque super unum ex flosculis, in ea ubi stagnum est, ita ut hæreat, levabis, et pones in fossulam ferri candentis, tenebisque donce liquefiat,

· Legendum videtur manubrium.

et soit avec le bord aigu du fer taillée à la circonférence. Quand vous aurez fait cela à tout l'argent, conservezvous tous les fleurons, parce qu'ils seront les têtes des clous, dont vous ferez ainsi les queues. Mêlez ensemble deux parties d'étain sur une troisième de plomb, battez mince et long; tirez par les trous des filiéres, de facon qu'il se forme un fil très-long, sans être trop fin, mais moyen. Faites-vous un fer effilé de la longueur d'un demi-pied, qui soit à un bout un peu large, de la grandeur del ronle, médiocrement creux, à l'au-

tre emmanelié d'un bois. Assis auprès d'un fourneau propre à ce travail, devant lequel soit placé un vase en cuivre avec de la cire liquide, tenaut de la main gauche le manche de ce fer effilé chausfié à la partie la plus large, de la droite le fil d'étain roulé en peloton, dont vous lumecterez le bout dans la cire fondue, plaçant dessus une des petites fleurs, dans la partie où est l'étain, de façon qu'il y ait adhérence, vous enleverez, vous placerez dans le creux du fer chausffé, vous tiendrez jusqu'à fusion; aussitôt vous fioiencez l'un et l'autre du feu.

statimque removebis utrumque ab igne, incidesque filum cum forcipe secundum longitudinem quam vis habere caudam clavisicque facies donec expendas in hujusmodi clavis argentum illud cuprumque deauratum. Cumque clavorum copiam habueris, et eos configere volueris in corrigiis ascensoriis sellæ equi, sive circa capitium freni, primum cum subula fac foramina, et sic impone clavos ordinatim, ita ut sint tres aurei, tres argentei, rursumque tres aurei, et simili modo per totum. Si vero duos ordines vel tres habere volueris, pone semper unum argenteum, et alterum aureum per omnia, sicque ponens corrigiam cum capitibus super tabulam ligneam æqualem, confige caudas cum mediocri malleo. Fiunt etiam eodem modo clavi ex auricalco, sed spissiores, quorum candæ cupreæ solidantur interius stagno puro eodem modo. His configuntur vaginæ cultellorum, et coria super libros, multaque hujusmodi.

vous couperez le fil avec des tenailles selon la longueur dont vous voulez avoir la queue du clou. Vous continuerez jusqu'à ce que vous emplorjez en clous de ce genre cet argent et ce cuivre doré. Lorsque vous aurez une provision de clous, que vous vou-drez les attacher aux courroies des étiers d'une selle de cheval, ou autour de la tétière du frein, d'abord avec une alène percez des trous, posez les clous dans un ordre tel qu'il y en ait trois d'or, trois d'argent, derecht trois d'or, trois d'argent, derecht trois d'or, et semblablement par-

tout. Si vous voulez avoir deux ou trois rangs, placez toujours un d'argent, un autre d'or partout; mettant la courroie avec les têtes sur une table en bois unie, enfoncez les queues à l'aide d'un marteau moyen. On fait de même des clous d'aurical-ue, mais plus épais, dont les queues ne cuivre se soudent intérieurement à l'étain pur de la même manière. On s'en sert pour les gaînes de couteaux, les cuirs sur les livres, et beaucoup de choses de ce genre.

# CAPUT LXXVI.

# DE SOLIDANDO AURO ET ARGENTO PARITER.

Purificatur argentum pondere duodecim nummorum, et percutitur strictim longitudine dimidii digiti minoris, deinde percutitur aurum coctum pondere unius nummi eadem latitudine et longitudine, atque consolidantur hæc duo præscripta solidatura auri, donec omnino sibi invicem adhæreant, sicque insiumil percutiantur usque dum tenuissima lamina fiat. Hoc opus videtur, quasi argentum in una parte deauratum sit, nec posset cum duobus aut tribus nummis auri tantæ longitudinis lamina tam fulgide deaurari. Ex hac lamina fiunt limbi, modo quo superius impressi ferro. Inde etiam inciduntur subtiles corrigiæ, et in serico filando circumtorquentur, unde texuntur aurifrigia apud pauperes eodem modo quo apud divites ex auro puro.

# CHAPITRE LXXVI.

MARIERS DE SOUDER L'ON ST L'ARGEST ESSENBLE

On purifie de l'argent du poids de douze écus, on le bat étroit de la longueur de la moitié du petit doigt; ensuite on bat de l'or cuit du poids d'un éeu, de mêmes largeur et longueur, on réunit ces deux métaux avec qu'ils adhièrent tout à fait entre eux; ou les battra ensemble jusqu'à ce qu'ils adhièrent tout à fait entre eux; ou les battra ensemble jusqu'à ce doitenne une lame très-mince. Ce pro-

duit ressemble à de l'argent doré d'un côté, et on ne pourrait avec deux ou trois écus d'or dorer d'une manière si brillante une lame aussi longue. De cette lame se font les bordures imprimées au fer d'après le procédé précédent. On en taille aussi d'étroites courroise, dont on recouvre au rouet le fil de soie, pour en tisser les franges d'or à l'usage des pauvres, de la même façon qu'en or pur chez les riches.

# CAPUT LXXVII.

#### BE OPERE DUCTILI, QUOD SCULPITUR.

Percute tabulam cupream quantæ latitudinis et longitudinis volueris, sie spissam ut vix plicari possit, et sit sansisma ab omni fissura et macula, et pertrahe in ea imaginem, quam volueris. Deinde percute in loco capitis fossam cum mediocri malleo rotundo in inferiori parte, et ex superiori parte cum tenui malleo in circuitu, sicque recoques in prunis. Qua refrigerata per se, facies per totam imaginem cum malleis sicut fecisti in tenui cupro cum curvis ferris¹ et æqualibus, semper ex utraque parte diligenter deducendo et frequenter recoquendo. Cumque elevaveris imaginem quam alte volueris, accipe ferros ad mensuram palmi longos, in una summitate grossiores, super quos possit cum malleo percuti, et in altera graciliores, tenues et rotundos atque subtiles, quos ad hoc opus aptaveris, et sedente coram te puero

. E.d. ferreis.

## CHAPITRE LXXVII.

BO TRAVAIL AU RESOURÉ, QUE L'ON GRAVE

Battez une feuille de cuivre d'autant de largeur et de longueur que vous voudrez, épaisseà pouvoir à peine se plier, 
exempte de toute gerçure et tache; 
tracez-y l'image qui vous conviendra. 
Battez à la place de la tête une cavité 
avec un marteau moyen arrondi dans 
la partie inférieure, à la partie supérieure avec un lèger marteau à l'entour; vous recuirez sur la braise. Ayant 
laissé réfroidir naturellement, vous fe-

rez par toute l'image avec des marteaux comme vous avez fait sur le cuivre miuce avec les fers recourbés et unis, étendant toujours des deux côtés soin et reciusant souvent. Lorsque vous aurez donné à l'image le relief que vous voudrez, prenz des fers longs de la mesure d'un palme, plus gros à un bout, sur lesquels on puisse frapper au marteau, à l'autre bout plus effilés, fins, ronds, pointus, que vous aurez préparés pour ce travail. Ayant assis devant vous un entre de la main exercé à cet art, tenez de la main

huius artis docto, tene sinistra manu tabulam, et dextera ferros puero desuper feriente cum mediocri malleo, designabis oculos et nares, capillos et manuum digitos, pedum articulos, et omnes tractus vestimentorum in superiori parte, ita ut interius appareant, ubi etiam cum eisdem ferris percuties, ut exterius eleventur tractus. Ouod cum tam diu feceris donec omnino formetur, cum ferris fossoriis et rasoriis fodies circa oculos et nares. os et mentum et aures, designabisque capillos et omnes subtiles tractus vestimentorum, et ungues manuum et pedum. Quo facto, si volueris coronas imaginum ornare gemmis, electro atque margaritis, statim operare singulas partes in auro cum filis et solidatura, sicut superius in opere calicis, et adjungens unamquamque loco suo, fac foramina, per quæ configi debent, videlicet sub majoribus gemmis, et in cupro æqualiter; sicque deaurabis tabulam et polies eam in primis cum filis ex auricalco sicut supra, deinde cum ferris æqualibus; sicque colorabis et configes

gauche la feuille, de la droite les fers, tandis que l'enfant frappe dessus avec un marteau moyen, vous dessinerez les yeux, les narines, les cheveux, les doigts des mains, les articulations des pieds, tous les traits des vêtements dans la partie supérieure, de manière à les faire paraître intérieurement, où vous frapperez aussi avec les mêmes fers, afin que les traits s'élèvent à l'extérieur. Quand vous aurez fait ainsi assez longtemps pour achever la forme. avec des fers à creuser et à racler vous fouillerez autour des yeux, des narines, de la bouche, du menton, des oreilles; vous dessinerez les cheveux, tous les

traits délicats des vêtements, les ongles des mains et des pieds. Cela fait, si vous vous proposez d'orner les couronnes des images de pierreries, de cabochons, de perles, aussitôt préparez chaque partie sur l'or avec des fils et de la soudure, comme ci-dessus dans la fabrication du calice : placant chacune en son lieu, failes les ouvertures au moven desquelles elles doivent être fixées, savoir sous les plus grosses pierres précieuses, et dans le cuivre également. Alors vous dorerez la feuille, vous la polirez d'abord avec les fils d'auricalque comme plus haut, puis avec les fers unis; vous colorerez,

auri partes unamquamque in suo loco, imponesque gemmas et circumligabis margaritas.

Eodem modo, si facultas in censu fuerit, potes in auro et argento facere imagines super libros evangeliorum et missales, et bestiolas atque aviculas ac flores super sellas equestres matronarum exterius. Fiunt etiam eodem opere, in scyphis aureis sive argenteis vel scutellis, in medio equites contra dracones sive leones vel gryphes pugnantes, imago Samsonis vel David ora leonum confringentes, leones quoque simplices et gryphes, idem singuli singulas pecudes suffocantes, sive aliud quod libuerit, quodque secundum operis quantitatem decens vel aptum fuerit.

vous fixerez les morceaux d'or, chacun en sa place, vous poserez les pierres, et vous attacherez les perles.

De la même façon, si les moyens sont à votre disposition, vous pouvez en or et en argent faire des images sur les livres des évangiles et les missels, de petits animaux, de petits oiseaux, des fleurs sur l'extérieur des selles de clueval des dames. On faie encore par le même procédé, sur les vases d'or ou d'argent, sur les coupes, au milieu, de cavaliers combattant contre des dragons, des lions ou des griffons, l'image de Samsou ou de David déchirant des geueles de lion, aussi des lions seuls et des griffons, et anglant eux mêmes chacun une brebis, ou autre chose qu'il vous plaira, qui sera convenable et propre à l'étendue de l'ouvrage.

# CAPILT LXXVIII.

### DE PURGANDA ANTIQUA DEAURATURA

Tolle smigma et pone in pelve, sive in alio vase mundo, et superfunde ei aquam, atque digitis tuis commisce donce sit sicut fex spissum, ita ut ubicumque superponatur non possit fluere. Deinde cum setis porci linies illud diligenter super vetustam deauraturam in cupro sive argento, quæ fulgorem suum perdiderit, sic ut omnino cooperietur, et sines ita permanere per diem et noctem. Secunda vero die aqua lavabis cum eisdem setis semel et iterum, ac tertio perfundas limpida aqua, videbisque fulgere eam sic ut placuerit oculis tuis.

## CHAPITRE LXXVIII.

NAMED OF PETTOTES USE VIRGINA DOLUMN.

Mettez du savon dans un bassin ou dans un autre vase propre, versez dessus de l'eau, melangez avec vos doigts jusqu'à ce qu'il soit épais comme de la lie, tellement que quelque part qu'on le pose il ne puisse couler. Avec des soies de porc vous l'étendrez soigneusement sur la vieille dorure sur cuivre ou argent, qui aura perdu son éclat, de façon qu'elle soit entièrement couverte; vous laisserze ainsi séjourner pendant un jour et une nuit. Le second jour vous laverze à l'eau au moyen des mêmes soies, une première, une seconde fois; à la troisième vous arroserze d'eau limpide, et vous verrez un brillant qui satisfera vos yeux.

# CAPUT LXXIX '.

#### DE PURGANDO AURO ET ARGENTO.

Si aurum et argentum laminis attenuatum atque clavis alicubi confixum denigratum vetustate fuerit, tolle carbones nigros et minutissime tere eos atque per pamum cribra, sumensque pannum lineum sive laneum madefactum in aqua, pones super ipsos carbones, elevansque fricabis diligenter per omnia aurum et argentum, donec omnem nigredinem auferas, sicque lavabis aqua, et sole sive igne vel panno siccabis; deinde tolle cretam candidam, et minutissime rade in vase, et cum lineo panno ita ciccam fricabis super ipsum aurum vel argentum tamdiu, donec pristinum fulgorem recipiat. Eodem modo vasa purgantur.

- Hie incipit in nostro Codice manus recentiur, . Editor Guelph,

#### CHAPITRE LXXIX.

MARTINE OF SETTOTAL L'OR ET L'ARGEST.

Si de l'or ou de l'argent amiuci en lames et fixé quelque part à l'aide de clous est noirci de vétusté, prenez des charbons noirs, pulvérisez-les, tanisez-les à travers un linge; ayant une étoffe de lin ou de laine trempée dans de l'eau, vous la poserez sur ces charbons, la retirant vous frotterze sojgneusement partout l'or et l'argent, jusqu'à ce que vous enleviez tout le noir; vous laverez avec de l'eau, vous sécherez au soleil, au feu ou avec un linge. Raclez très-menu de la craie blanche dans un vase, avec une toile de lin vous la frotterez ainsi séche sur cet or ou cet argent, jusqu'à ce qu'il recouvre son ancien éclat. De la même manière on nettoile les vases.

# CAPUT LXXX.

DE ORGANIS.

Facturus organa primum habeat lectionem mensuræ, qualiter metiri debeant fistulæ graves et acutæ et superacutæ; deinde faciat sibi ferrum longum et grossum ad mensuram, qua vult esse fistulas, quod sit rotundum, in circuitu summa diligentia limatum et politum, in una summitate grossius et modice attenuatum, ita ut possit imponi in alterum ferrum curvum per quod circumducatur, juxta modum ligni in quo volvitur runcina, et in altera summitate gracile', secundum mensuram inferioris capitis fistulæ, quod conflatorio debet imponi. Deinde attenuetur cuprum purum et sanissimum, ita ut unguis impressus ex altera parte appareat. Quod cum fuerit secundum mensuram ferri limatum et incisum ad longiores fistulas, quæ dicuntur graves, fiat secundum preceptum lectionis foramen, in quo plectrum imponi debet, et circumradatur modice ad mensuram fistulæ, atque superlineatur

· Ed. gracili.

## CHAPITRE LXXX.

---

Le facteur d'orgues choisira d'abord la dimension sur laquelle doivent se régler les tuyaus graves, aigus et suraigus. Ensuite il se fait un fer long et gros à la mesure dont il vcut les tuyaux, qui soit rond, tout autour limé, poli avec un grand soin, à l'un des bouts plus gros et un peu aplati, de manière à pouvoir être placé dans un autre fer recourbé, pour le faire tourner, à peu prés comme le bois à l'aïde duquel on tourne une tarière, à l'autre bout effile en proportion avec la tête inférieure du tuyau, qui doit s'engager
dans le sommier. On amincit du cartre pur, sans aucun défaut, de façon
que la pression de l'ongle paraisse de
l'autre côté. Corsque selon la mesure
du fer le métal aura été limé et taillé
pour les plus longs tuyaux, qui sont
appelés graves, il faut suivant la règle
ouvrir un trou, pour y placer la soupape, le racle moderément à l'entour aux dimensions du tuyau, l'enduire d'une couche d'éstin avec le fer-

stagnum cum ferro solidatorio, radaturque in una ora longitudinis interius, et in altera ora exterius eadem mensura, et superstagnetur tenue. Quæ stagnatura, priusquam fiat, ac sint tractus' noviter facti, modice calefacto cupro lineatur cum resina abietis, ut stagnum levius et citius adhæreat. Quo facto complicetur ipsum cuprum circa ferrum et circumligetur filo ferreo mediocriter grosso fortiter, ita ut stagnati tractus conveniant sibi. Quod filum primo induci debet parvulo foramini, quod est in gracili summitate ferri, et in eo bis contorqueri, sicque deduci in volvendo usque ad alteram summitatem, ibique similiter obfirmari. Deinde juncturis sibi invicem convenientibus et diligenter jungentibus, ponatur' ipsa ligatura pariter cum ferro ante fornacem super prunas ardentes, et sedente puero ac mediocriter flante, teneatur dextera manu lignum gracile, in cujus summitate fissa hæreat panniculus cum resina, et sinistra teneatur stagnum longum gracile percussum, ut mox cum fistula incaluerit, lineat

<sup>1</sup> Ed. obscure casiteactus, Italico charactere scriptum. — <sup>3</sup> Sic, teste Editore Guelph., ab alia manu emendatur in margine Codicis, qui habet : diligenter ingentibus priora.

à souder, le racler à l'un des bords de la longueur intérieurement, à l'autre bord extérieur à la même mesure, par-dessus l'étamer légèrement. Cet etamage, préalablement, et les traits étant fraîchement faits, sera sur le cuivre chauffe un peu étendu avec de la résiue de sapin, afin que l'étain adhère plus facilement et plus vite. On roulera ce cuivre autour du fer, on l'entourera d'un fil de fer médio-rement gros, assez fortement serré pour que les traits étamés se rencontrent. Ce fil doit d'abord être iutro-duit dans un petit trou qui est à l'ex-

trémité fine du fer, y être roulé deux qu'à l'autre bout, et là semblablement fixé. Les jointures se rencontant et joignant exactement, cette ligature sera mise, ainsi que le fer, devant un fourneau sur les charbons ardents; un enfant s'asseyant et souf-flant un peu, on tiendra de la main droite un bois efflié, à l'extrémité duquel dans une fente soit fixé un biffon avec de la résine; de la gauche on aura un morceau d'étain battu long et efflié, afin qu'aussitôt que le tuyau sera chaud, on frotte la jointure tuyau sera chaud, on frotte la jointure

juncturain cum panniculo resina infecto, appositumque stagnum liquefiat, ipsanique juncturam diligenter consolidet. Quo facto refrigerata fistula, ponatur ferrum in instrumento tornatoris modo parato, impositoque curvo ferro et filo soluto eircumvolvat unus ferrum curvum, alter vero utrisque manibus chirothecis jam indutis fortiter fistulas teneat, ita ut ferrum circumducatur et fistula quieta maneat, donec omnino oculis gratiosa appareat, quasi tornata sit. Deinde educto ferro percutiatur ipsa fistula cum malleo mediocri juxta foramen superius et inferius, ita ut pene usque ad medium descendat ipsa rotunditas spatio duorum digitorum; fiatque plectrum ex cupro aliquantulum spissiori, quasi dimidia rotula, et superstagnetur circa rotunditatem sicut fistula superius, sicque imponatur in inferiori parte foraminis, ita ' sub ipsius ora æqualiter stet, nec procedat inferius aut superius. Habeat quoque ferrum solidatorium ejusdem latitudinis et rotunditatis, qua plectrum est. Quo calefacto ponat modicas particulas stagni super plectrum, parum resinæ, et diligenter cir-

· Scribendum ut.

avee le linge imprégné de résine, que l'étain mis en contact fonde, et que l'on soude bien la jointure. Le luyau refroidi, on place le fer dans un instrument de tourneur qu'on vient de préparer; engageant le fer recourbé et dénouant le fil, un ouvrier tourne le fer recourbé, un autre avec les deux mains munies de gants tient fort les tuyaux, de façon que le fer tourne et le tuyau reste en repos, jusqu'à ce qu'il se présente aux yeux tout à fait beau, comme étant fait au tour. Ayant retiré le fer, on battra le tuyan avec un marteau moyen près de l'ouver-

ture dessus et dessous, de sorte que la rondeur descende presqu'au milieu à une étendue de deux doigts. On fera la soupape en cuivre un peu plusépais, comme une demi-roulette, on l'étamera autour de la partie ronde, comme on a fait au tryau; on l'adaptera à la partie inférieure de l'ouverture, pour qu'elle en touche le bord également, sans avancer ui en dessous ni en dessus. L'ouvrier aura un fer à souder de mêmes largeur et rondeur que la soupape. L'ayant clauss'i placera sur la soupape de pétites parcelles d'étain, un peu de résine, et promècumducat ferrum calidum ne plectrum moveatur, sed liquefacto stagno sic adhareat ut in circuitu ejus nihil spiraminis exeat, nisi tantum superiori foramine. Quo facto apponat fistulam ori et sufflet primum modice, deinde amplius, sicque fortiter, et secundum quod auditu discernit, disponat vocem, ut si eam vult esse grossam, foramen fiat latins; si vero graciliorem, fiat strictius. Hoe ordine onnes fistulæ fiant; mensuram vero singularım, a plectro superius, secundum magisterium lectionis faciat, a plectro autem inferius, onnes unius mensuræ et ejusdem grossitudinis erunt.

#### EXPLICIT THEOPHILUS.

nera soigneusement le fer chaud, afin adhère sì bien après la fission de l'étain, qu'il ne s'échappe aucun air autour, si ce n'est seulement par le trou supérieur. Alors, il approchera le tuyau de sa bouche, il soufflera d'abord doucement, ensuite davantage, puis fortement, et sur ce que lui conseiller foreille, il réglera le son; s'il le veut fort, il élargira l'ouverture; il la rétrécira s'il le veut moins intense. D'après ce procédé se feront tous les tuyaux : quant à leur dimension particulière, à partir de la soupape en haux, on la réglera sur les lois de la proportion; mais depuis la soupape en bas, ils seront tous d'une seule mesure et de même grosseur.

FIN DE THÉOPHILE.



# INDEX CAPITULORUM.

| Caput   |                               | Pag. | Caput   |                                               | Pag. |
|---------|-------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------|------|
|         | PREFATIO                      | 3    | XIX.    | De albatura gypsi super co-<br>rium et lignum | 34   |
|         | LIBER PRIMUS                  | 11   | xx.     | De rubricandis ostiis et de oleo lini.        | 35   |
| 1.      | De temperamento colorum in    |      | XXI.    | De glutine vernition                          | 36   |
|         | nudis corporibus              | ib.  | XXII.   | De sellis equestribus et oc-                  |      |
| n.      | De colore prasino             | 12   |         | toforis                                       | 38   |
| m.      | De posch primo                | 13   | XXIII.  | De petula auri                                | 39   |
| ıv.     | De rosa prima                 | ib.  | XXIV.   | De modo ponendi aurum et                      |      |
| v.      | De lumina prima               | 14   |         | argentum                                      | 42   |
| vı.     | De veneda in oculis ponenda.  | 15   | xxv.    | De petula stagui                              | 43   |
| VII.    | De posch secundo              | 16   | XXVI.   | De modo colorandi tabulas                     |      |
| VIII.   | De rosa secunda               | ib.  |         | stagneas tennatas ut tan-                     |      |
| IX.     | De lumina secunda             | 17   |         | quam deauratæ videan-                         |      |
| x.      | De capillis puerorum, adoles- |      |         | tur, et ipsis possit uti                      |      |
|         | centum et juvenum             | 18   |         | loco auri quando aurum                        |      |
| XI.     | De barbis adolescentum        | ib.  |         | non habetur                                   | 44   |
| XII.    | De capillis et barba decrepi- |      | xxvII.  | De coloribus oleo et gummi                    |      |
|         | torum et senum                | 19   |         | terendis                                      | 46   |
| XIII.   | De exedra et ceteris colori-  | _    | xxviii. | Quotiens iidem colores po-                    |      |
|         | bus vultuum et nudorum        |      |         | nendi sunt                                    | 47   |
|         | согрогит                      | 20   | XXIX.   | De pictura translucida                        | 48   |
| XIV.    | De mixiura diversorum colo-   |      | xxx.    | De molendo auro in libris                     |      |
|         | rum in vestimentis imagi-     |      |         | et de fundendo molendino.                     | ib.  |
|         | num quæ fiunt in perga-       |      | XXXI.   | Quomodo aurum et argen-                       |      |
|         | meno                          | 21   |         | tum ponatur in libris                         | 52   |
| xv.     | De mixtura vestimentorum in   |      | xxxII.  | Quomodo decoretur pietura                     |      |
|         | maro                          | 26   |         | librorum stagno et croco.                     | 54   |
| xvı.    | De tractu qui imitatur spe-   |      | xxxIII. | De molendo auro secun-                        |      |
|         | ciem pluvialis arcus          | 27   |         | dum Flaudreuses                               | 55   |
| xvII.   | De tabulis altarium et ostio- |      | xxxiv.  | Quomodo scribitur de auro.                    | 57   |
|         | rum, et de glutine casei      | 31   | XXXV.   | Item de codem                                 | 58   |
| x viii. | De glutine corii et cornnum   |      | xxxvi.  | De eadem arte sicut supra.                    | 59   |
|         | ccrvi                         | 32   | XXXVII. | De eadem arte                                 | 60   |

| Capat    |                                | Peg. | Caput   |                                                        | Pag  |
|----------|--------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------|------|
| XXXVIII. | De omni genere glutinis in     |      | XX.     | De coloribus tribus ad lumina                          |      |
|          | pictura auri                   | 64   |         | in vitro                                               | 100  |
| XXXIX.   | Ouomodo colores in libris      |      | XX1.    | De ornatu picturæ in vitro, .                          | 101  |
|          | temperentur                    | ib.  | XXII.   | De furno in quo vitrum co-                             |      |
| XL.      | De generibns et tempera-       |      |         | quitor                                                 | 103  |
|          | mentis folii                   | 65   | XXIII.  | Quomodo coquatur vitrum.                               | 104  |
| XI.I.    | De cenobrio                    | 67   | XXIV.   | De ferreis infusoriis                                  | 105  |
| XLII.    | De viridi salso                | 68   | xxv.    | De fundendis calamis                                   | 107  |
| XLIII.   | De viridi Hispanico            | 70   | XXVI.   | De ligneo infusorio                                    | 108  |
| XLIV.    | De cerosa et minio             | ib.  | xxvii.  | De conjungendis et solidan-                            |      |
| XLV.     | De incausto                    | 71   |         | dis fenestris                                          | 110  |
|          |                                | •    | xxviii. | De gemmis pieto vitro im-                              |      |
|          | PROLOGUS LIBRI SECUNDI         | 75   |         | ponendis                                               | 112  |
|          |                                |      | AXIX.   | De simplicibns fenestris                               | 113  |
|          | LIBER SECUNDUS                 | 79   | xxx.    | Quomodo reformetur vas vi-                             |      |
|          |                                |      |         | treum fractum                                          | 114  |
| ı.       | De constructione furni ad      |      | XXXI.   | De annlis                                              | 115  |
|          | operandum vitrum               | ib.  |         |                                                        |      |
| II.      | De furno refrigerii            | 81   |         | PROLOGUS LIBRI TERTIL                                  | 119  |
| rit.     | De furno dilatandi et nten-    |      |         |                                                        |      |
|          | siliis operis                  | 82   |         | LIBRE TERTIUS                                          | 125  |
| ıv.      | De commixtione cinerum et      |      |         |                                                        |      |
|          | sabuli                         | ib.  | 1.      | De constructione fabricæ                               | ib.  |
| ٧.       | De vasis operis et de co-      |      | 11.     | De sede operantium                                     | 126  |
|          | quendo vitro albo              | 83   | 111.    | De fornace operis                                      | 127  |
| V1.      | Quomodo operentur vitreæ       |      | ıv.     | De follibus                                            | 128  |
|          | tabulæ                         | 84   | v.      | De incudibus                                           | 130  |
| VII.     | De eroceo vitro                | 86   | VI.     | De malleis                                             | ib.  |
| Atti.    | De purpureo vitro              | 87   | VII.    | De forcipibus                                          | 131  |
| IX.      | De dilatandis vitreis tabulis. | ib.  | VIII.   | De ferris per quæ lila trahun-                         |      |
| x.       | Quomodo fiant vasa vitrea      | 88   |         | tur                                                    | 1.32 |
| х1.      | De ampullis cum longo collo.   | 90   | IX.     | De instrumento quod organa-                            |      |
| X11.     | De diversis vitri coloribus    | 91   |         | rium dicitor                                           | ib.  |
| XIII.    | De vitreis scyphis, quos Græ-  |      | x.      | De limis inferius fossis                               | 134  |
|          | ci auro et argento deco-       |      | xı.     | De ferris fossoriis                                    | ib.  |
|          | rant                           | 92   | XII.    | De ferris rasoriis                                     | 135  |
| XIV.     | Item alio modo                 | 93   | XIII.   | De ferris ad ductile                                   | 136  |
| xv.      | De vitro Graco, quod musi-     |      | XIV.    | De ferris incisoriis                                   | 137  |
|          | vum opus decorat               | 94   | XV.     | De ferris ad faciendos clavos.<br>De ferris infusoriis | ib.  |
| XVI.     | De vasis fictilibus diverso    | - 6  | XVII.   | De limis                                               | 138  |
| XVII.    | De componendis fenestris       | 95   | XVIII.  |                                                        | ib.  |
| XVIII.   |                                | 96   |         | De temperamento limarum                                | 139  |
|          | De dividendo vitro             | 98   | XIX.    | De temperamento ferri                                  | 140  |
| XIX.     | De colore cum quo vitrum       |      | XX.     | Item de eodem                                          | 141  |
|          | pingitur                       | 99   | XXI.    | De vasculis ad liquefacien-                            |      |

# ( 261 )

|          |                                              | •    |          |                               |      |
|----------|----------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------|
| Caput    |                                              | Pag. | Caput    |                               | Pag. |
|          | duni aurum et argentum                       | 142  | LIII.    | De electris                   | 194  |
| XXII.    | De purificando argento                       | 143  | LIV.     | De poliendo electro           | 197  |
| xxIII.   | De dividendo argento ad                      |      | LV.      | De patena calicis et pede at- |      |
|          | opus                                         | 144  |          | que fistula                   | 198  |
| xxiv.    | De fundendo argento                          | 145  | 1.V1.    | De colatorio                  | 199  |
| xxv.     | De fabricando minore ca-                     |      | LVII.    | De ampulla                    | 200  |
|          | lice                                         | 146  | LVIII.   | De confectione quæ dicitur    |      |
| xxvi.    | De majore calice et ejus in-                 |      |          | tenax                         | 202  |
|          | fusorio                                      | 149  | LIX.     | De thuribulo ductili          | 204  |
| xxvii.   | De nigello                                   | 152  | ı.x.     | De thuribulo fusili           | 207  |
| xxviii.  | De imponendo nigello                         | 153  | LXI.     | De catenis                    | 217  |
| XXIX.    | De fundendis auriculis ca-                   |      | LXII.    | De cupro                      |      |
|          | licis                                        | 155  | LXIII.   | De fornace                    |      |
| xxx.     | De solidatura argenti                        | 157  | LXIV.    | De compositione vasorum.      | 222  |
| XXXI.    | Item de imponendo nigello.                   | 158  | LXV.     | De compositione æris          |      |
| XXXII.   | De coquendo auro                             | 150  | LXVI.    | De purificatione cupri        |      |
| XXXIII.  | Item eodem modo                              | 161  | LXVII.   | Qualiter deauretur aurical-   | 223  |
| XXXIV.   | De molendo auro                              | 163  | LAVII.   | cum                           |      |
| XXXV.    | Item alio modo                               | 164  | LXVIII.  | Qualiter separetur aurum a    | 227  |
|          | Item alio modo                               | 166  |          |                               |      |
| XXXVII.  | De invivandis et deaurandis                  | 100  | LXIX.    | Cupro                         | 229  |
| XXXVII.  | auriculis                                    | 168  | LAIX.    |                               | -9   |
|          | De polienda deauratura                       |      |          | ab argento                    | 2 10 |
| XXXVIII. | De colorando auro,                           | 170  | LXX.     | Quomodo denigretur cu-        | 2 -  |
| xxxix.   |                                              | 171  |          | prum                          |      |
| XL.      | De poliendo nigello  De ornando vase calicis | 172  | LXXI.    | De opere interrasili          |      |
| XLI.     |                                              | 174  | txxn.    | De opere punctili             |      |
| XLII.    | De pede calicis                              | 175  | LXXIII.  | De opere ductili              | 236  |
| Xt.Ht.   | De patena calicis                            | 176  | LXXIV.   | De opere quod sigillis im-    |      |
| XLIV.    | De fistula                                   | 177  |          | primitur                      |      |
| XLV.     | De auro terræ Evilat                         | 179  | LXXV.    | De clavis                     | 245  |
| XLVI.    | De auro Arabico                              | 180  | LXXVI.   | De solidando auro et argen-   |      |
| XLVII.   | De auro Hispanico                            | ib.  |          | to pariter                    | 248  |
| XLVIII.  | De auro arenario                             | 182  | LXXVII.  | De opere ductili, quod scul-  |      |
| XLIX.    | De fabricando aureo calice.                  | 183  |          | pitur                         | 2/19 |
| L,       | De solidatura auri                           | 185  | LXXVIII. | De purganda antiqua deau-     |      |
| LI.      | De imponenda solidatura in                   |      |          | ratura                        | 252  |
|          | auro                                         | 187  | LXXIX.   | De purgando auro et ar-       |      |
| L11.     | De imponendis gemmis et                      |      |          | gento                         |      |
|          | margaritis                                   | 192  | LXXX.    | De organis                    | 254  |
|          |                                              |      |          |                               |      |



# TABLE DES CHAPITRES.

| Chep. |                                 | Pag. | Chap.   |                               | Pag. |
|-------|---------------------------------|------|---------|-------------------------------|------|
|       | PRÉPACE                         | 3    |         | tes, et de la colle de fro-   |      |
|       |                                 |      |         | niage                         | 31   |
|       | LIVRE PREMIER                   | 11   | xvIII.  | De la colle de peau et de     |      |
|       |                                 |      |         | cornes de cerf                | 32   |
| 1.    | Du mélange des couleurs sur les |      | XIX.    | Du blanchiment au plâtre      |      |
|       | corps nus                       | ib.  |         | sur cuir et sur bois          | 34   |
| 11.   | De la couleur vert foncé        | 12   | xx.     | De la manière de peindre      |      |
| 111.  | Du posch, première espèce       | 13   |         | les portes en rouge, et       |      |
| ıv.   | Du rose, première espèce        | ib.  |         | de l'huile de liu             | 35   |
| v.    | De la lumière, première espèce. | 14   | XXI.    | De la colle au vernis         | 36   |
| V1.   | De la veneda à placer dans les  |      | XXII.   | Des selles de cheval et des   |      |
|       | yeux                            | 15   |         | litières à huit porteurs      | 38   |
| V11.  | Du posch, seconde espèce        | 16   | xxIII.  | De la feuille d'or            | 39   |
| VIII. | Du rose, seconde espèce         | ib.  | XXIV.   | De la mauière de poser l'or   |      |
| ıx.   | De la lumière, seconde espèce   | 17   |         | et l'argent                   | 42   |
| x.    | Des cheveux d'enfants, d'ado-   |      | xxv.    | De la feuille d'étain         | 43   |
|       | lescents et de jeunes gens      | 18   | XXVI.   | De la manière de colorcr      |      |
| XI.   | Des barbes d'adolescents        | ib.  |         | les feuilles d'étain en sorte |      |
| XII.  | Des cheveux et de la barbe des  |      |         | qu'elles paraissent dorées,   |      |
|       | hommes décrépits et des vieil-  |      |         | et qu'on puisse s'en servir   |      |
|       | lards                           | 19   |         | quand on n'a pas d'or         | 44   |
| xiii. | De l'exedra et des autres cou-  |      | XXVII.  | Manière de broyer les cou-    |      |
|       | leurs des visages et des corps  |      |         | leurs à l'huile et à la       |      |
|       | nus                             | 20   |         | gomme                         | 46   |
| XIV.  | Du mélange des différentes      |      | xxvIII. | Comhien de fois on doit       |      |
|       | couleurs dans les draperies     |      |         | poser les mêmes couleurs.     | 47   |
|       | des images faites sur par-      |      | XXIX.   | De la peinture transparente.  | 48   |
|       | chemin                          | 21   | XXX.    | Manière de mondre l'or pour   |      |
| χv.   | Du mélange des couleurs dans    |      |         | les livres, et de faire le    |      |
|       | les draperies sur les murs      | 26   |         | moulin                        | ib   |
| XVI.  | Du trait qui reproduit l'image  |      | XXXI.   | Comment on pose l'or et l'ar- | _    |
|       | de l'arc-en-ciel                | 27   |         | gent dans les livres          | 52   |
|       |                                 |      |         |                               |      |

|          |                               | ,    | . ,    |                                                  |      |     |
|----------|-------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------|------|-----|
| Chap     |                               | Pag. | Chap   |                                                  | Pag. | -1- |
|          | l'étain et au safrau la       |      | X.     | Comment se font les vases                        |      | - 1 |
|          | peinture des livres           | 54   |        | de verre                                         | 88   |     |
| XXXIII.  | Manière de moudre l'or se-    |      | xı.    | Des flacons à long col                           | 90   |     |
|          | lon les Flamands              | 55   | 311.   | Des diverses couleurs du                         |      |     |
| AXXIV.   | Manière d'écrire avec l'or    | 57   |        | verre                                            | 91   |     |
| XXXV.    | Même sujet que dans le cha-   |      | X111.  | Des coupes de verre que les                      |      |     |
|          | pitre précédent               | 58   |        | Grees ornent d'or et d'ar-                       |      |     |
| XXXVI.   | Du même art que precedem-     |      |        | gent                                             | 92   |     |
| *****    | ment                          | 59   | xıv.   | Même sujet : autre procédé                       | 93   |     |
| XXXVII.  | Du même art                   | 60   | xv.    | Du verre Grec qui orne le tra-                   | 3    |     |
|          | De toute espèce de colle      | •    |        | vail de mosaïque                                 | 94   |     |
| XXXVIII. | dans la peinture d'or         | 64   | XVI.   | Des vases d'argile peints de dif-                | 34   |     |
|          | Comment les couleurs se me-   | 94   |        | férentes coulcurs de verre.                      | 95   |     |
| KKXIX.   |                               | zł.  | XV11.  | De la composition des fené-                      | 90   | 4   |
|          | langent dans les livres       | ib.  | X+111. | tres                                             | 96   | 4   |
| XL.      | Des espèces et mélanges du    | CF   | xvIII. | De la manière de couper le                       | 90   |     |
|          | folium                        | 65   | AVIII. |                                                  | 0    |     |
| X 1.1.   | Du cinabre                    | 67   |        | Verre                                            | 98   |     |
| XLII.    | Du vert salé                  | 68   | XIX.   | De la couleur avec laquelle<br>on peint le verre |      |     |
| XLIII.   | Du vert d'Espagne             | 70   |        | Des trois couleurs pour les                      | 99   | -   |
| XLIV.    | De la céruse et du vermil-    |      | xx.    |                                                  |      |     |
|          | lon                           | ib.  |        | lumières dans le verre                           | 100  | -   |
| KI.V.    | De l'encrc                    | 71   | XXI.   | De l'urnement de la pein-                        |      |     |
|          |                               |      |        | ture sur verre                                   | 101  | -   |
|          | PROLOGUE DU SECOND LIVRE.     | 75   | XXII.  | Du fourneau dans lequel se                       | _    |     |
|          |                               |      |        | cuit le verre                                    |      |     |
|          | LIVRE SECOND                  | 79   | XXIII. | Comment on cuit le verre                         |      |     |
|          |                               |      | xxiv.  | Des moules en fer                                |      |     |
| I.       | De la construction du four-   |      | XXV.   | De la fusion des verges                          |      |     |
|          | neau pour faire le verre      | ib.  | XXVI.  | Du moule en bois                                 | 108  |     |
| 11.      | Du fuurneau de refroidis-     |      | XXVII. | De l'assemblage et de la sou-                    |      | -5- |
|          | sement                        | 81   |        | dure des fenétres                                | 110  |     |
| 111.     | Du fourneau de dilatation     |      | XXVIII | De la pose des pierres pré-                      |      |     |
|          | et des instruments de tra-    |      |        | cieuses sur le verre peint                       |      |     |
|          | vail                          | 82   | xxix.  | Des simples feuêtres                             | 113  |     |
| IV.      | Du mélange des cendres et     | 0.2  | xxx.   | Comment on répare un vase                        |      |     |
|          | du sable                      | ib.  |        | de verre cassé                                   | 114  |     |
| _        | Des vases de travail, ma-     |      | XXXI.  | Des anneaux                                      | 115  |     |
| ٧.       | nière de cuire le verre       |      |        |                                                  |      |     |
|          | blanc                         | 83   |        | PROLOGUE DU TROISIÈME LI-                        |      |     |
| VI.      | Manière de faire les feuilles | 0.5  |        |                                                  |      |     |
| *1.      |                               | 84   |        | VRB                                              | 9    |     |
|          | de verre                      |      |        | Liver manager                                    |      |     |
| VII.     | Du verre jaune                | 86   |        | LIVEE TROISIÈME                                  | 123  |     |
| VIII.    | Du verre pourpre,             | 87   | _      | D. I                                             |      |     |
| ıx.      | De la dilatation des feuilles | .,   | T.     | De la construction de la fa-                     |      |     |
|          | dc verre                      | ib.  |        | brique                                           | ib.  |     |

# ( 265 )

| Chap.   | P                                | ag. | Chap.    |                                | Pag.  |
|---------|----------------------------------|-----|----------|--------------------------------|-------|
| 11.     | Du siège des ouvriers 1          | 26  |          | dorer les oreilles             | 168   |
| 111.    | Du fourneau de travail 1         | 27  | xxxviii. | Manière de polir la dorure.    | 170   |
| ıv.     | Des souffiets 1                  | 28  | xxxix.   | Manière de colorer l'or        | 171   |
| v.      | Des enclumes 1                   | 3о  | XL.      | Manière de polir le niello.    | 172   |
| VI.     | Des marteaux                     | ib. | XLI.     | De l'ornement de la coupe      |       |
| vn.     | Des tenailles                    | 31  |          | du calice                      | 174   |
| VIII.   | Des filières 1                   | 32  | XLII.    | Du pied du calice              | 175   |
| ıx.     | De l'instrument qui est ap-      |     | XLIII.   | De la patène du calice         | 176   |
|         |                                  | ь.  | XLIV     | Du chalumean                   | 177   |
| х.      | Des limes creuses à la partie    |     | XLV.     | De l'or de la terre de Hevi-   | .,,   |
|         |                                  | 34  |          | lath                           | 179   |
| X1.     |                                  | ib. | XLVI.    | De l'or d'Arabie               | 180   |
| XII.    |                                  | 35  | XLVII.   | De l'or Espagnol               | ib.   |
| XIII.   |                                  | 36  | XLVIII.  | De l'or de sable               | 182   |
| XIV.    |                                  | 37  | XLIX.    | Fabrication du calice en or.   |       |
| XV.     |                                  | ib. | L.       | De la soudure de l'or          | 185   |
| XVI.    |                                  | 38  | LI.      | Manière de poser la soudure    | 103   |
| XVII.   |                                  | ib. | ы.       | sur or                         | 187   |
| XVIII.  |                                  |     | LII.     | Pose des pierreries et des     | 10,   |
| XIX.    |                                  |     |          |                                | 100   |
| XX.     |                                  | 40  | LIII.    | perles                         | 192   |
| XXI.    | Même sujet                       | ٠.  | LIV.     | Manière de polir le cabo-      | 195   |
| XXI.    |                                  |     | LIV.     |                                |       |
| xxu.    |                                  | 42  |          | chon.                          | 197   |
| AXIII.  | Manière de purifier l'argent, 1  | 43  | LV.      | De la patene du calice, du     |       |
| XXIII.  | De la division de l'argent       |     |          | pied et du chalumeau           | 198   |
| XXIV.   | pour le travail                  |     |          | De la passoire                 |       |
|         |                                  | •-  |          | De la burette                  | 200   |
| XXV.    | De la fabrication du petit ca-   |     | LVIII.   | De la composition appelée      |       |
|         | lice                             | •   |          | ferme                          |       |
| XXVI.   | Du grand calice et de son        |     |          |                                | 204 + |
|         | moulc                            |     |          |                                | 207 - |
| XXVII.  | Du niello                        |     |          |                                | 217 - |
| xxvin.  | Application du niello 15         |     |          |                                | 219   |
| XXIX.   | Fonte des oreilles de calice. 15 |     |          |                                | 221   |
| xxx.    | De la sondure de l'argent, 15    | 7   |          | De la fabrication des vases.   |       |
| XXXI.   | Encore de l'application du       | 1   | LXV.     | De la fabrication de l'airain. | 224   |
|         | niello                           |     |          | De la purificatiun du cuivre.  |       |
| XXXII.  | Cuisson de l'or 15               |     |          | Dorure de l'auricalque         | 227   |
| XXXIII. | Item de la même manière, 16      |     | XVIII.   | Comment l'or se sépare du      |       |
| XXXIV.  | Manière de moudre l'or 16        | 3   |          | cuivre                         | 229   |
| xxxv.   | Même operation par un au-        | 1   | XIX.     | Comment on sépare l'or de      |       |
|         | tre procede 16                   | 4   |          | l'argent                       | 230   |
| XXXVI.  | Antre moyen d'obtenir le         |     | xx.      | Comment on noircit le cui-     |       |
|         | meine resultat 16                | 6   |          | vre                            |       |
| xxxvII. | Manière de raviver et de         | 1   | XX1.     | Du travail ciselė              | 233   |
|         |                                  |     |          |                                |       |

# ( 266 )

| c  | hap.   |                              | Pag. | Chap.    |                             | Pag  |
|----|--------|------------------------------|------|----------|-----------------------------|------|
| 1. | xxII.  | Du travail de points         | 235  | LXXVII.  | Du travail au repoussé, que |      |
| L  | xxiii. | Du travail au repoussé       | 236  |          | l'on grave                  | 2/40 |
| 1. | xxiv.  | Du travail qui s'imprime aux |      | LXXVIII. | Manière de nettoyer une     |      |
|    |        | sceaux                       | 242  |          | vieille dorure              | 25   |
| 1. | xxv.   | Des clous                    | 245  | LXXIX.   | Manière de nettoyer l'or et |      |
| L  | xxvi.  | Manière de souder l'or et    |      |          | l'argent                    | 25   |
|    |        | l'argent ensemble            | 248  | LXXX.    | Des orgues                  | 25   |
|    |        | -                            |      |          | _                           |      |

# NOTES.

# NOTES.

Acsos. — L'agneau, dans la symbolique chrétienne ', est aux autres quadrupèdes ce que la colombe est aux oiseaux'; il est l'agneau de Dieu', l'embléme de la mansuétude divine ', la représentation det la brebis égarée que le pasteur ramêne au bercail'. Cette dernière figure ornait d'âl les calces au temps de Tertullien ', et se retrouve jusque parmi les allégories du Pallium pontifical; suivant le témoignage des plus anciens monuments', la matière doit en être de laine, non d'un animal quelconque ', mais d'un agneau blanc, sans tache': « Ut ovicula designetur eadem, amissa scilicet, et inventa,

2 Petri Blesensis Serm. X, in Biblioth. max. PP., Lugd., T. XXIV, f. 1089.

4 - Sicut ovis ad occisionem ducetur, et quasi aguus coram tondente se obmutescet, et non aperiet os suum. - Isaî., LIII. 7. - Act., VIII. 32.

5 . Et cum invenerit eam, imponit in humeros suos gaudens. » Luc., XV, 5.

6 Tertull., De pudicitia, 7, 10. Op. ed. Rigalt., 1641, p. 721, 727. — Du Saussay, Panoplia Episc., L. III, p. 214. — Mamachi, Origin. et Antiquit. Christian., T.III, p. 80.

7 De Albertis, De sacris Utensilibus, C. IV, p. 50.

8 Durandi Rationale, L. III, c. 17. Lugd., 1672, 4°, p. 79.— Innocent III., De off. misse, L. I, c. 51. Parisiis, 1518, 8°, f. 13, 7°.

9 Bons, Rer. liturg. L. I, c. 24, n. 16. Op. Antverp., 1739, f., p. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. MM. Martin et Cabier, Virusus de Bourges, Ch. VII, pl. 7. — Moloous, Hist. ss. imag., ed. Paquot. pass.— Interian de Ayala, Pictor Christ. erud. — J. a S. Geminiano, Summa de exemplis, L. V, c. 105. Lugd., 1585, 4°, f. 135.

<sup>3 -</sup> Vidit Joanes Jesus voientem ad se, et air. Ecea Agus Dei, ecce qui tollit pecatum maodi. Joane, 1, 39, -- Licte alia animalia immodarentur in lege;... Christus magis vocabur agnus quam cetera immodaticia:... quod inter onnee figuras veterais Testamenti agnus paschalis expressius figurabat passionen Christi, qui ille agous erat inte macult; et per ejus finmodationem filii Israel liberati sunt a servitute Ægyptiaca, sieut per passionem Christi, qui precatum non fecit, sunusa liberati a servitute diaboli. - Nic. de 157a, in Joans, Gloss, 1564, P. V. f. 189, g.

et in Salvatoris humeros sublata; quod officium erga greges suos imitari Pontifices debeut, oviculasque sibi commissas ferre, ac sustentare. Mysterium autem hoc Pallii archiepiscopalis ab Isidoro Pelusiota' affertur '. •

AMPULLA. — En général, flacon, etc. 3: « Quasi ampla bulla; similis est enim rotunditate bullis, quæ ex spumis aquarum fiunt, atque ita inflantur vento 4. »

Au prologue du L. III, p. 124, à cause du voisinage du mot urcei, burettes, nous avons traduit umpulla par vasse aux Saintes Huiles. Nous trouvons ce sens dans du Cange', dans Cancellieri', et dans l'histoire du sacre des Rois de France'.

Ailleurs, ampulla signific certainement burette\*; par exemple, p. 200, au chapitre De ampulla, qui commence ainsi : « Si autem volueris componere ad fundendum vinum. »

Annelitus. — ... Statimque removens ab ore tene juxta maxillam, ne forte, si retraxeris anhelitum, trahas flammam in os tuum », p. 84.

Cette précaution est recommandée, presque avec les mêmes termes, par Agricola 9: « Quam fistulam quoties inspirat, sæpius vero inspirare necesse habet,

<sup>1.</sup> I., Ερίει. 136. Ορ. Parisiis, 1638, f., p. 41: «Τό τοῦ ἐπισκόπου ώμαρόριον ἐξ ἐρίας ὄν, ἀλλ' οὐ λίνου, τὴν τοῦ προβάτου δοράν σημαίνει, ὅπερ πλανηθέν ζητήσας ὁ Κύριος ἐπὶ τῶν οἰκείων ώμων ἀνιλαβεν.»

<sup>•</sup> Fed. Borromei card. De pictura sacra L. II, c. 2. ap. Gori, Symbola litter., Rom., T. VII, p. 45,46. — De Albertis, De st. Utenz, l. c. — Macri Hierolez, v. Pallium. — Bosio, Roma sotterr., 1632, L. IV, c. 28, p. 624.

<sup>3</sup> Cf. Forcellini Ler.

<sup>6</sup> S. Isidor, Hisp., Etym. L. XX, c. 5. Op. ed. Arevalo, Rom., 49, T. IV, p. 500.

<sup>5</sup> Gloss. v. Ampullar.

<sup>6</sup> De secretariis, T. I, p. 229, et seqq.

<sup>\* -</sup> Servatur Remis în eccheia abbaitie Remigiane ampella virres est magnitudirem nucis, in esque liquor quidam seu olcum, quo Francorum regra in solemni auguratione nua inangi solent, ascaa, asca

<sup>8</sup> Cf. du Cange, ubi supra. - Durandi Rationale, L. IV, e. 30. Lugd., 1672, 4°, p. 143.

<sup>9</sup> De re\_metallica, L. XII, Basil., 1561, f., p. 475.

271

totics cam repente remotam ab ore ad maxillam admovet, ne flammam spiritu reducto in os trahat.

Aphronitrum. — Affronitum, du grec ἀφρὸς, νίτρον, écume, fleur (sel) de nitre <sup>r</sup>.

Arabia. — « Quicquid ductili vel fusili, seu interrasili opere distinguit Arabia », p. 8.

On est étonné du nombre prodigieux d'auteurs arabes nés en Espagne, et de la foule d'ouvrages sur la plilosophie, la poésie, l'éloqueuce, les arts industriels, l'agriculture, qui dornent enseveils dans la bibliothèque de l'Escurial, et qui furent autrefois présentés aux rois de Grenade et de Cordoue. Il n'est pas douteux que de cette source il ne se soit répandu sur l'Europe plusieurs de ces inventions ingénieuses, qui, vers les xi°, xir° et xiri° siècles, se montrent tout à coup, sans date certaine, et sans nom d'auteurs'.

Asperella.— Préle, plante, aiusi nommée à cause de sa rudesse, qui la rend propre à polir divers ouvrages 3.

Plin. — Forcellini Lex. — S. Isid. Hisp., Etym., L. XVI, c. 2. Op. Rom., T. IV, p. 249. — Rulandi Lex., Alchem., Francof., 1612, 4\*. — Johnson, Lex. chym., Lond., 1657, in-12; el in Bibliotheca chem. Mangeli, T. I. — Muratori, Antiquitotes Ital. medii avi, T. 11, p. 371, dissert. 24. — J. Januess. Catholicon.

M. Villemain, Cours de litter, "au moyen dge, s" éd., T. 1, p. 143. — Les Arabes ont donné leur nom à un genre d'ornements, les arabesques, oi its ne fireut entrer que des plantes, des fleurs, des feuillages, des enroulements, suivant les prescriptions de Mahomet, qui défendent de reproduire l'image de tout être animé. Vasari, F'ieu des peintres, trud. et ann. par L. Leclanché, T. III, p. 304.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Ménage, Dict. étym. — Vincent. Bellov., Spec. natur., L. IX, c. 7,5. Spec. maj., ed. Rened., Dusci., 1634, f., T. I, p. 607. — Eraclius, De coloribus et artibus Rom. ap. Raspe, A critic, essay on diplanting, Lond., 1781, 69, p. 1183 et Ms. de la Bibliothèq. Royale, fonds ancien du Roi, 6741.

<sup>4</sup> Voy. l'Introduction.

ATRAMENTUM. — « Le mot atramentum est souvent employé par Pline pour exprimer l'encre liquide et la matière charbonneuse dont il était composé. Dans cette circonstance, n'ayant pas de mot technique, il n'a dû l'employer que dans la signification générale de liqueur d'aspect brun'. »

Nous n'avous pas à examiner ici ce que pouvait être l'atrament dont parle Pline, et qui donnait aux tableaux d'Apelles un brillant que personne ne put imiter. Nous croyons que Théophile a voulu par le mot atramentum désigner non un vernis, mais du notr.

Aureola. — L'aurcola, appelée autrement peinture translucide, est une couleur qui embellit et rend transparentes toutes celles qui se trouvent sur de l'étain laminé et poli. Des teintes légères, des glacis acquéraient ainsi de la vigueur par l'esse feuilles d'étain ou d'or.

Il n'y a pas de doute que les fonds dorés ne soient favorables au coloriste <sup>5</sup>, et qu'il ne puisse en tirer un grand parti. Cette méthode fut fort usitée dans l'autiquité, et surtout dans les temps des écoles primitires modernes. C'est ce qui excitait la cupidité des barbares déprédateurs,

M. Mérimée, De la peinture à l'huile, p. 44, n.

<sup>3 -</sup> Unum imitari nemo potuit, quod alsoluta opera atramento illinebat ita tenui, ut id įpsum repercusio daritates colorum excluret...-Plin, Ilist. nat., b. XXXV, c. 10.— Cl. Raspe, A crit. 'estay' on' oil-pinining, Lond., 1784, 47, p. 27.— Camperius, De atramentis, Lond., 1660, 45.

<sup>3 -</sup> Arramentum dictum, quod sis atsum. - S. Isid. Hisp., Eyym., L. XIX, c. 17, Op. ed. Arrx, Rom., eff. T. V. P., a S. Jon., C. Albert. Magn., De aclaimin info. Do, Langl., 165, 1, 1, 7 XL, 84 dimon. p. 10, 17 in Theatro chemic, Arganton, 1613, 87, Tl. Ip., 213. — Bartholom. Angl., De propriet revers., L. XIX, XIX, c. c. 32; Le propriet red excluses translatifie de latine arternope, page F1, Pelant Gurlichom. C. a 52; Le propriet red excluses translatifie de latine arternope, page F1, Pelant Gurlichom. And de la Biblioth. R., fonds ancien du Roi, 674. Tabula de vocabulai sinonimis et equivois colorum. Arternatum et l'Encestum.

<sup>4</sup> Ibid. v. Aureola et Pictura translucida,

<sup>5</sup> Éméric-David, Discours hist. sur la peinture moderne. Magasin encyclop., 1812, T. IV, p. 92; 103 de l'éd. du bibliophile Jacob (P. Lacroix), Paris, Gosselin, 1842. — Cf. Raspe, ubi supra, p. 50, 5.

Four obtenir de beaux transparents dans un tableau du jugement derniter qu'il peigint à Anvers, Van Orler, dière de Raphiel, fit dorre son gamenes, Decamps, Fice des Feinters Homands, Paris, 1753, 6°, T. 1, p. 3,— Rebouté appliquait de l'or ou de l'argant derritres ses vielles, sand a'unapenter l'éclat de ses aquarelles. Ce renoisgements nous a été communiqué par M. Eug. Prevost, J'un des dières les plus distincées de contaire renomes.

et les portait à détruire beaucoup d'anciens tableaux qui décoraient l'Italie '.

AURICALCUM. — Nous avons traduit ce mot par son semblable, auricalque, afin de nous tenir le plus près possible de son étymologie et de notre texte : c'est le laiton?.

Auripigmentum. — Orpiment, orpin, arsenic naturel, minéral. Le meilleur est celui qui brille des couleurs de l'or 3, ce qui lui a fait donner le nom qu'il porte 4.

Auaux. — Quel que fût le sujet représenté par la peinture, on ne manquait point d'y nettre de l'or t. Ou en chargeait le fond des tableaux, les nuages qui environnaient les Saints, leurs vêtements et les franges dont ils étaient bordés '. Les manuscrits que nous a légués le moyen âge étincellent d'or. S. Jérôme a

P. de Montabert, Traité de peinture, T. IX, p. 181, 182. Dans ces temps là, l'or était battu fort épais. Le politieurs retiraient en même temps la couleur du lapis, matière précieuse que le feu ne peut attaquer, et. itid.

<sup>2 »</sup> Laiton si comme dei Vidore est ung dur métalt qui par dessu reluit comme on. \*Le propriciaire des révoes translaté par Fr. Jelan Corbiebou, L. XVI, c. 5. — Auricaleum ut dicit lis, est die tum, es quod eum ât es sive caprum resplendet superficialiter sient aurum. Barthol. Angl., De proprictatibus rerom. — Cf. 5. Isod. Etym., L. XVI, c. 20. Op. Rom., T. IV, p. 290. — Vinc. Rellor., Spec. natl., L. VII, e. 30. Dasie, T. I., p. 4;6. — Junium. De pietror ver. L. III, c. 11, ed. Chou, Co., Roterod., 1694; f., p. 283. « Sieut Lucretius dicit, eum primum homines sylvas incendissent, nullarum adhue rerum perilit, terra eaus, lertilis omnium, ex incendii edore deudsvit metalla inter que orichal-cum pretionius visum est, quod est pelendecem auri, et arti duritien posideres.

<sup>3</sup> Dioscoride , L. V, c. 121.

<sup>4</sup> S. Isid., Etym., L. XIX, e. 17. Op. Rom., T. IV, p. 438. — Cf. D' Hoefer, Hist. de la chimie, 1842, 8°, T. I. p. 436.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Quoique les peintres finsent en état de composer eux-mêmes tous ees accessoires. il paraît qu'ils se faisaient aider par des sculpteurs, par des doreurs, qui, pour cette raison, entraient dans leurs compognies, et atachaient ainoi qu'eux leur nom aux ouvrages auxquels ils avaient travaillé. Lanzi, Hist. de la peinture en Italis, trad, par M\* Dieddé, Paris, 1924, 8°, 7°, 7°, 1°, 1°, 8°;

<sup>6</sup> Land, I.e. — Enéric-David, Disc. kut. nue la print. Magas. nergel., 1812, T. IV., p. 92; 103 de l'éd. de libilipoli, Fazob. — M. Artado de Montro, Condications nue l'aut de la printure noi Indisc. Printres primitifs, Challand, 1813, p. 16. — L. B. Alberti blime cet emploi immedrie de l'ori. Sont qui suros immodire utantra, quod aurum puriet quandam historia d'ifere majeritames ne plane non lundo... potins coloribus imitari enitar, quou auro. De picture, L. II, p. 25, ad finem ed. Vitrec. Elexicir, 6.

parlé de leur richesse', et la typographie, même avec le secours de la gravure, n'a produit aucun monument aussi magnifique'.

Théophile nous apprend, p. 48 et suiv., les moyens par lesquels on l'appliquait dans les livres. Cet ari, appelé chez les Grees chrysographie, 2000017291a, fut exercé par des empercurs, avant qu'ils fussent revêtus de la pourpre. Du Camer en a douné des procédés.

Les chrysographes, les eulumineurs, les calligraphes, formaient autaut de classes de scribes, que l'antiquité ne confondait pas. De là, surtout dans les manuscrits des bas siècles, les lettres initiales laissèes en blauc, et les places vides qui attendent encore des miniatures, des titres on des capitales.

Notre auteur a deux chapitres sur la cuissun de l'or. De coquendo ouro, p. 15g. item coden modo, p. 161. Au temps de Dagobert, on cuisait aussi ce métal pour le purifier. Nota lisons dans la vie de saint Éloi's: Cum omnis census in unum collectus Regi pararetur fercudus, ac vellet domesticus simul et nonctarius adluce aurum ipsum fornacis coctione purgare, ut juxta ritum, purrissiumm ac rutibum auba Resis prasentaretur metallum...

Barbas. — Christian Leiste, dans l'avant-propos i qui précède l'édition de Théophile dounée par Lessing, dit ne pas connaître la gonnne appelée Barabas. Nos recherches ont été également vaines. Nous nous demandous si ce serait une espèce commune, ainsi nommée parce qu'elle était connue comme Barabbas dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « Habeant qui volunt veteres libros, vel in membranis purpureis auro argentoque descriptos... ». S. Hieronym. Proof. in Job. Op. ed. Martianay, Bened., f., T. I, p. 298.

<sup>\*</sup> Rive, Prospectus d'un ouvrage proposé par souscript. [Essai sur l'art de vérifier l'âge des miniatures peintes dans des miss.], p. 2.

<sup>3</sup> Nouv. traite de Diplomatiq. , T. II, p. 107.

<sup>4</sup> Gloss, med. et inf. Gracitatis, v. χρυσογραφοί; et in Gloss, med. lat. v. aurigrafus. — Cf. Montfaucon, Palarographia Graca, f., L. I, c. t, p. 5, et seqq. — Nouv. traité de Diplomatiq., ubi supra.

<sup>5</sup> Nouv. traité de Diplomatique, 1. c., p. 106, 108. Les savants religieux citent à l'appui de l'eurs observations un némoire communique par M. de Sainte-Padaye. Les imprimeurs du xx<sup>e</sup> siècle, ajoutentifis, hissaient aussi dans les livres des espoces vides, pour peindre les lettires capitales. Mais, de peur que l'enlumineur ne s'y trompat, souvent ils les mettaient en plus petits caracteres.

<sup>6</sup> Vita S. Eligii epise, auct. S. Andoeu. ep. Rothom., L. I, c. 15, in Dacherii Spicileg., ed. 4°, T. V.

<sup>7</sup> P. 13. Mem. d'hist, et de littér., trésors de la Biblioth. duc. de Wolfenbüttel, VI, Lessing, Brunsw., 1781, 3°.

la Passiou; on bien une altération de Borax, qui cependant est un sel métallique ', mais qui entrait, comme fondant sans doute, dans la composition du nielle '.

Bastiaces. — Le Basilic tue, dit-on, par ses regards. Son nom de "Basiliceus ou Regulus, petit roi, iudique assez qu'il fut considéré comme le roi desserpents. Les naturalistes modernes soutiennent que c'est un animal fabuleux. Gallien luimême avoue qu'il n'en a jamais vu: comment en verrait-on, pnisque sa vue est mortelle, et qu'on ue peut pas même en approcher? Néanmoins, à cutendre les anciens, qui en font des descriptions, on dirait qu'ils en ont nourri, et examiné à loisir; mais le peu d'uniformité qui existe sur cet article entre les divers écrivains, rend leur témoignage fort suspect. Les effets attribués au veniu, au sifflement, au souffle, à la piqûre, à la présence de ce reptile, sont si extraordinaires, qu'ils levienment incroyables. Ceux qui l'ont représenté comme un jeune coq, n'avaient apparenment pas lu les anciens; car ceux-ci lui donnent la forme d'un serpeut : ils out suivi des bruits incertains et populaires, suivant lesquels le Basilie naît de l'euf d'un vieux coq.'

On croyait au moyen âge que ses cendres opéraient la transmutation des métaux; c'est à cause de cette propriété qu'il entrait dans la préparation de l'or espagnol : - Donce ipsa confectio cuprum transmordeat, et inde pondus et colorem auri suscipiat », p. 182.

Le chapitre De auro Hispanico est le seul où Théophile semble payer so dette à l'alchimie; encore il n'assure rien, il ne parle que u'un art prohable, probabilis. Cette expression dubitative ne prouve-t-elle pas combien le moine artiste avait peu de crédulité dans les surnaturelles merveilles du grand œuvre?

CALIX. — Les calices n'ont pas tonjours été fabriqués avec des métaux de prix; bien que l'on rencontre des preuves de leur richesse des les premiers

<sup>1</sup> Cf. Thenard , Traité de chimie.

<sup>3</sup> M. Duchesne, Essai sur les Nielles, p. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. Calmet, Commont, litt, sur le Bible, Paris, 1724, £, T. IV, p. 4,7 5,408, Pa. 50, x. 1.3. Super applien et habilicem ambulahia.— Si Ton artithuish is expile le ponori de there par son sett quis su prinssure redoutable pouvrii être anni sourire courte hii îl suffisit de hii préventer une glace ou ou boucher étituentant, pour le voir chancter et montire. Col. N. ferd. Denis, te monde enchante; 8,33, p. 154.— N. Quitard, Diet, des Perus, 4813, v. Buillie.— El dans l'Introduction, les citation du Lamre noime.

<sup>4</sup> Voy, ce mot,

siècles ', on y employait le cuivre, l'étain ', le verre, le bois 3, etc. On connait, à l'égard de cette dernière substance, la célèbre réponse de saint Boniface '. La simplicité des vases sacrés prenaît fréquemment sa source, soit dans une humble

<sup>1</sup> - Vaa Sara, puta calicem, patenam etc...., quin et aurea, ac argentae extitiae servienium persecutionum tempore, constat. \* Assemani Codex liurgicus Eccles, univ., L. IV, p. 1, T. IV, p. 136. — Cf. S. Augustin. In Paslm. 13. Energ., serm. 2. Op., ed. Reo., T. IV, p. 1362.

- \* 3 suivant S. Isidore, le bois est l'étymologie du mot calice; « Greci caim onne lignum xiòn dischant, « Op, Rom., « ? T. IV, p. 499. M. de Chateabhiand, « Grie de cleiritien, p. IV, L. I., c. x, Pourrat, 1831, 8 \* T. II, p. 503, a trouré une plus poétique origine : « Nos calices, dii-il, avoient detredé leurs unus parmi les plantes, « le lis leur souli prête às formes gracieux concordance entre l'Agneux et les fleurs. » « C. Ib ususus, Panopile accerd, « I. p. I., b. VIII, c. x, p. 1842.
- a Appulhtiqua celeire loc circumérera 5. Ponificii Epicopi Megustai et Martyrix. . . Di Sapudi; Di Regustai et Martyrix. . . Di Sapudi; Qiuodian ascrdiora narel liquei celeirius utelantur, nune ceontra liquei secredora narel liquei celeirius utelantur, nune ceontra liquei secredora narel suntura cellicius. Comid. Tribitar. can. 18, am. 89,5, Formoso papa, in Labbic Corol. 1, p. 51. . Waldrick Strida, De Rebus ceches, c. 15, in Biblioth, max. PP., Lugd., T. XV, p. 194; at ap. Melh. Hiltorp., De dir. cedi. Eccler. 96, Purisiis, 16:06, 1, p. 636.

On rencoutre dans l'histoire quelques antithèses semblables à celleci, et qui parsissest en être la tointame initation. C'est non vicille habitude de comparer le prévent au passé; celui-ci, quoique absent, n'eut jamnis tort. - Vetus est queetes, presentia tempora, preteriterum comparatione culpare. Du Sau-sy, l. e.p. 196. Trithème, cerivant en 151 sa Clévosique de Hierchen, Mos. S. Gall., 169.c. f., T. I. p. 4, dissit : Vettera quondam conflicion noutri monarie citalus inlabitibante bundies et tenebroard corona cerum lumine divisi amoris splendida farenut et lucida, aque in scientia annetamm scripturarum mirabitier illustrata. Notrre vero tempestatis monarie citalo ado piche planis habitanta et lucidas; mentes unten sine lumine annethatia negliquat viriis et ignorantia tenebrosas. Ita similiter cum calices olim essent cuperi, farerus, usi sie loquanur, aurei sacerdotes, nunce autem esfices anni aurei, et in cuprum sa-cerdotes videntur tene muntai.

Du Cange, Gloss., v. Baculus Pastoralis, eite les vers suivants, rapportés par Gui Coquille, dans son Histoire du Nivernois :

> Au temps passé du siècte d'or, Crosse de bois, Evesque d'or, Maintenant changent les lois, Crosse d'or, Evesque de bois-

Enfin, pour terminer cette série d'analogies, nous rappellerons que, dans des jours plus rapprochés

ou une pieuse' pratique, soit dans la charité du pasteur, qui les avait vendus pour nourrir son troupeau; l'ornement des autels devenait le pain des pauvres, la rédemption des captifs et le salut des vierges'.

Au 1x' siècle, le pape Léon IV interdit l'usage des calices de verre'; à partir des x' et xr', on n'y voit figurer que l'or, l'argent' et les pierreries. Si l'on recueillait dans l'or, dit Suger, le sang des béliers, combien à plus forte raison ne doit-on pas, pour recevoir le sang de Jésus-Christ, se servir des coupes les plus précieuses'.

de nout, au sein de la fameuse Assemblée nationale, uo orateur s'écria : - Si ou chasse les Évêques de leurs palais, ils se retireront dans la cabane du pauvre qu'îts ont nourri. Si on leur de leur croix d'or, ils prendront une croix de bois; c'est une croix de bois qui a sanvé le moode. - M. de Mootlosier, Mém. sur la Récol. fr., T. I, p. 379.

Saiot Gall, à qui îron ofirait un calice d'argent d'uo travall remarquable, le refusa, c conscilla del conner aux partes, en dissent l'on maltre, le bienbeureux Colomban, a contame d'offirir à liène le saiot Sacrifice dans des vasse d'airaio, parce que la tradition raccote que le Saoveur fut atterhé à le croix avec das clous de ce métal. - Vas qued possides, pauperibus conferrir curato. Nan praceptor mesu bestaismar Colombana, jo vasis senis Domino solet sacrificiem offerre salutis qua fertur et Salvator notete clavia erris cruci configua. - Fite 3. Galli abb., L. I, e. 18, in Florilig. Ins. SS. Messioghani, p. 366.

\* Ornalus sarameastorum redemplio capitirorum est. Vere illa suot vasa persiona, qua realimum annote. Ille verus theasurus eta Domoie, qui operaturi quod ausgais pius operatus est. Time vas Dominici ampuinis apposeitur, cum in utrospe videnti refempionen; ot celli ab hoste redinat, quam persionale, dampuinis apposeitur, cum in utrospe videnti refempionen; ot celli ab hoste redinat, quam telli redination. Persionale desiration and persionale desiration and celeiar redination, destruit Host Christian redemit. Exce aurum quod probari potest, ecce aurum otile, ecce aurum Christi quad marteli liberat, ecce aurum quo redinitur pudicitia, errota cutilus. 5. Ambros, De eff miniare, L. II, c. 36. Op. ed. Rened, T. II, p. 103. — Cf. Hug. Flav., Chronic. Findum. ap. Labbe, Nov. Bibliotecta stat., T. I., p. 183.

<sup>3</sup> « Nullus io ligneo, plumbeo, aut vitreo calice audrat missam agere. « Leonis papæ IV Homil. de cura Pastor., in Labbei Concil., T. VIII, p. 36.

4 - . . . Adeo ot gravs pecetti reum eradere, qui in Calicibus et Patenis ex are, aurichaleo, ligno . vitro, plumbo, ferroque confectis secra Mysteria expleret, commuoi calculo cooreniaos Morales Theologi. - De Albertis, De st. Utens., c. IV, p. 38. — Cf. M<sup>a</sup> Affre, Traité de l'administr, des Paroisses, 1839.

5 e Si libitoria surea, si fala surea, ci si mottraio surea de collectas sanguios hirorum, aut viduotum, aut vace ruffie, ora Dei, aut Prophete jusus descrivichant : quanto magia de succeptiones sanguinis Jena Christi vasa surea, lapides pretiosi, queque inter ounes creaturas carsisima continon fanolulas, phras devenione exposi debent. «Sugerii shb. De rebus in administr. nas gestis fib., e. 39, ap. Duchesune, History, persipt., T. TV, p. 3/4; Feltiles, Hist. de Tobbye de S. Desry, Pietra justice, p. 11. — e Quil preteri decentius, quum quod carratissima Christi saramenta pretionismo metallo bonoramus? - Dialog, inter Choines. e Gietres, monach. p. Mattere, Thist., no. excelol., T. V, p. 1541. Malgre ses deux livres si étendus, l'un sur l'art de la verrerie, où il n'a pas même unblié les vases, Quomodo fiant vota vitrea, l'autre sur le travail des métaux qu'il passe tous en revue, Théophile ne mentionne pour les calices que l'or, l'argent et les pierres qui s'y enclàssent. Son silence à l'égard des autres matières nous paraît indiquer qu'il u'était déjà plus question du cuivre, du verre, daus la fabrication de ces instruments du culle, et que par conséquent il u'est pas antérieur au x'siècle!. Il vivait au temps des splendeurs de l'art chrétien, alors que le peintre, le verrier, l'orfèvre, réunissaient leurs efforts pour glorifier les divins mystères de l'Évangile.

CALX. — « Liniantur omnes colores,... qui omnes calce misceantur, et cum ipso muro siccentur ut hæreant », p. 26. — « Omnes colores,... in muro, calce misceantur propter firmitatem », p. 3o.

La peinture à fresque, ainsi nommée du mot italien fresco, parce qu'elle é secécute sur une couche encore fraiche, a cela de particulier, qu'elle pénètre l'enduit du mur, et qu'elle le colore des mêmes nuances qui ont été apposées à sa surface. On attribue pour cette raison une grande solidité à ce procédé, qui, en effet, est aussi durable que la matière sur laquelle sont étendues les teintes qu'on lui confie .

Les couleurs qui décorent quelques temples de l'Égypte, sont appliquées à la chaux. Pétrone, dans la description du repas de Trimalcion, raconte qu'il aperçuit à la porte un dogue qui l'effraya, le croyant en vie; mais qu'il était seulement peint sur la muraille avec une chaîne et cette inscription : « Cave canem."». Le freeque ne plaisit pas à Pline. Les anciens, suivant lui, n'embellissaient point des murailles dont l'ornement n'ent été que pour le maître de la maison, l'art était cosmopolite, le peintre appartenait à l'univers, il n'emprisonnait point ess peintures." L'encaustique, dont les inages, au dire de Plutarque,

<sup>1</sup> Voy. les mots : Calx, Ductilis, Pergamenam, Sella.

<sup>\* -</sup> Hem Lacedemone e quibusdam parietibus etiam picture excise intersectis lateribus incluse sunt in ligneis formis, et in comitium,..., fuerum allata... Vitrus, De architect., L. H. c. 8, Elzevir., f., p. 39.— P. de Montabert, Terite de print, T., 1X, p. 103.

<sup>3</sup> P. de Montabert, L. c., p. 416.

<sup>4</sup> Id. iliid., p. 439.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. Acad. des Inscript., Hist., T. V, p. 300.

<sup>6</sup> Plin. Hist. nat., L. XXXV, c. 10. " Non enim parietes excolebant dominis tantum... omnis corum

NOTES. 279

sont en quelque sorte fixées par la puissance du feu ', fut longtemps préférée à la fresque'. Aujourd'hui encore dans la Grèce, quelques-uns des héritiers infortunés d'Apelles et de Pausanius s'en transmettent l'un à l'autre la connaissance comme un secret précieux ': un voyageur moderne ne doute pas que leur méthode ne soit véritablement antique, aussi bien qu'une foule d'autres usages qu'ils ont conservés de leurs aucètres '.

Lorsque l'obligation de couvrir de peintures toute la surface intérieure des églises dut faire rechercher les procédés les moins coîteux, la fresque devint plus connunc : l'encaustique, fréquemment mise en œuvre jusque vers le milieu du xx siècle, fut, dans le courant du xx, généralement abandonnée en France, en Allemagne, en Italie. Aussi, les écrivains contemporains, qui nous indiquent avec beaucoup de détails la fresque, les détrempes, la peinture sur verre, ne parlent plus que fort indirectement de cette antique manière x.

CAMPANE. — « Et conficitur metallum, quo campanæ funduntur », p. 220. Vers le temps de Charlemagne, on perfectionna l'art de fondre les cloches «.

CAMPANARII. - « Ad similitudinem lignei campanarii », p. 208.

«Campanarium, turris ecclesiæ, in qua campanæ pendent?.» Cette intitation d'un clocher de bois doit être ce que les architectes nomment clocheton\*.

ars urbibus excubabat, pictorque res communis terrarum erat... Carcer ejus artis domus aurea fuit. -—
Cf. Acad. des Inscript., Mém., T. XXV, p. 223, 224.

<sup>&#</sup>x27; «Γραρόμεναι διά πυρός, « Plutarq., Amat., ed. Didot, T. IV, p. 927. — Cf. Émérie-David, Disc. hist. sur la peint. Magas, encycl., 1812, T. IV, p. 77; q5 de l'éd. du hiblioph. Jacob.

<sup>•</sup> Cf. Eméric-David, ubi supra. — Cajlus, Jien. sur la pointure à l'encausique, Acad. des Inscript. XXVIII, p. 1-79. Le assunt académicien éval livré à des expériences sur le sujet qu'il traite. Nous na pas à nous préoccuper de ce genure de printure, et nous ne le mentionnous ici que pour faire remarquer que Théophile ne parlo point de l'encausitque. — Voy. les mots : Calie, Ductilis, Pergamenon, Selle.

<sup>3</sup> Éméric-David, l. c. Magas. encycl., p. 85; 99, éd. du biblioph. Jacob.

<sup>4</sup> Castellan , Lettres sur la Morée, 1808, 80, p. 136.

<sup>5</sup> Émérie-David , l. c. Magas, encycl., p. 83, 86; 98, 99, ed. du biblioph. Jacob.

<sup>6</sup> Le Prince, Remarq. sur l'état des arts dans le moyen age. Journal des sçavans, juillet, 1782, p. 489.

<sup>7</sup> Du Cange, Gloss. - Carpentier, ad Gloss.

<sup>&</sup>quot; Cf. M. de Caumont, Cours d'antiquités monum.:, 1831, P. IV, p. 179, 261.

CASEI GLUTER. — La colle de fromage, dont il est question à la p. 31, se rencontre aussi dans de vieilles préparations, comme étant utile pour coller du hois et des os '.

Cenoanum. — - Du dragon et de loliphant est dénommé le sinobre, car, selon Avicenne, le dragon lie de sa queue les jambes de loliphant, et loir-phant se laisse cheoir sur le dragon, et le sang du dragon rougist la terre, et toute la terre que le sang touche devient sinobre, qu'Avicenne appelle sang de dragon : et est sinobre une pouldre de rouge couleur, si comme dict Ysidore'. « Vincent de Beauvais est plus près de la vérité : « Cinabrii vero transmutatio, accidit ex proprietate compositionis : fit enim ex argento et sulphure albo, vel citrino, que rubedinem quidem, que in eis non est, in conjunctione acquirunt, ex violentia sulphuris illata argento vivo, mediante igne et ingenio artificis'. »

CEROSA. — La céruse est, comme personne ne l'ignore, du plomb qui a été dissous ou plutôt corrodé par le vinaigre. Pline nous a décrit la manière dont s'opérait cette préparation: la méthode qu'on suivait autrefois, était fort semblable à ce qui se pratique aujourd'hui dans uos fabriques.

CERVISIA. — La cervoise était la bière douce des Gaulois <sup>5</sup>; on la faisait avec de l'orge. Dans la suite cependant on y introduisit d'autres grains; mais, malgré ce changement, elle conserva longtemps son mênie nom: toute boisson faite avec

Muratori, Antiquitat. Ital. medii evi, T. II, p. 389, dissert. 24. • Si autem ossa in lignis, carei gluten. • — Cf. Fom Alter der Oelmalerey, 1774. Œuvr. de Lessing, 1839, T. IX, p. 481. — M. Mérimée, De la peiture e Phulle. p. 328 et suiv.

<sup>1</sup> Le Propriétaire des closes, trambal, par Fr. Jehan Corbichon, L. XIX. c. 27. — Cinobrium quod Greci cinabariu dicunt a dracone et a barro, elephante, est vocatus. Aiunt enim dracomum esse sangoimen, danni implicat elephantes. Rusur esim bellus, et dracones obuundure, quorum fusus cross terram inficit. Fitique pigmentum, quicquid solum tinxerit. Est autem pulvis coloris rubri. - Bartholom. angl. Lib. de proprietat. erenm. — Cl. S. Isid. Iliap. Etym., L. XIX, c. 17. Op. ed. Arex., Rom., 4\*, T. TV, p. 43\*.

Vincent, Bellov., Spec. doctr., L. XI, c. 133. Spec. maj., ed. Bened., Duaci, 1624, f., T. II, p. 1071.
 Mém. de l'Institut, Littérat, et Beaux-arts, T. III, p. 368, 369.

<sup>5</sup> Cf. Melanges tirés d'une grande bibliothèque (M. de Paultay), T. III. Précis d'une hist. de la vie privée des François (Contant Dorville), p. 77.

un blé quelconque, germé, soit orge, soit avoine, soit froment, porta indifféremment le nom de cervoise'.

CLARUM OVI. — L'œuf a de tout temps été considéré comme contenant un gluten très-propre à la peinture.

On a agité la question de savoir si l'on usait, et si l'on doit user du jaune seulement, ou du jaune mêlé au blanc, ou quelquefois uniquement du blanc de l'œuf. L'auteur du Traité de peinture\*, à qui nous empruntons ces détails, pense, d'après les essais auxquels il s'est livré, que les trois moyens peuvent être utiles. La présence du jaune apporte beaucoup d'oncteur et d'énergie aux couleurs; le mélange du blanc donne de la ténacité et une plus grande transparence; l'usage du blanc seul procure des teintes plus vives, plus fortes, mais moins moelleuses et plus friable .

Le jaune ayant la propriété de dissoudre les corps gras et résineux, on peut unir des résines à ce gluten, et le rendre ainsi plus tenace, plus dur et par coaséquent moins perméable. Les anciens peintres y associaient le suc ou le lait du figuier ': ils en coupaient les jeunes branches par petits morceaux, et les battaient avec le jaune de l'ouf. Il importerait beaucoup d'exaniner par des expériences ce que l'on pourrait obtenir de cette peinture si usitée au moyen âge, et qui a produit des chefs-d'œuvre.

COLATORIUM, - La passoire était un instrument concave, percé au fond de

Le Grand d'Aussy, Hist. de la vie privée des François, ed. Roquefort, c815, T. II. p. 350, 351. Suivant Pline, la bière, en gaulois, s'appetait exerviria, et le grain qu'on y employant, france. Cette double expression s'est conservée chez nous d'âge en 8ge: l'une a formé le moi brasseur, qui subniste toujours; l'autre, celui de cervoire, qui a subnisté longtemps, id. p. 312.

<sup>1</sup> P. de Monthert, Traité de pinture, T. IX. p. 4,54-50. — Cette pinture consisti dans un prodét à peu pris rembabble, quant à la pripartina des tientes, à celui qu'emploniet exorce sujunorfluri les doreurs, c'est-à-dire, dans un métange de couleurs debyées avec de l'euu et des crufs, au lieu de colle, posées à plat sur un medial préparé, jet sur lesquelles on revenit ensuite avec des oxyles de fer pour former les ombres, Cette espece de peinture derait avoir quédige restenditures avec les prénistres greeques du Bas-Eughiev. Alex. Leunit, Montun. des arts de la France, 1850, f. p. 3.8. Précié de l'hint. de arts. — Cel. Birt. listir. de la Prove, contin, par l'Acad. des Inscript, P. T. SV, p. 32-s. Dite, sur l'état des besuur-arts. — Lanti, Hist. de la printure, trad, par M' Dieudé, 1824, T. 1, p. 132.

Le sue du figuier jouisait d'une immense réputation. Suivant Plice, il fait ailler le lait, comme fernit le timaigre. D' Hoefer, Hint. de la chimie , T. I, p. 1992.

très-petits trous, à l'aide duquel ou versait le vin et l'eau des burettes dans le calice', afin que rien d'impur ne s'y trouvât mélangé'.

Les Pères de l'Église ont apporté toute leur sollicitude et tous leurs soins dans la préparation des substances destinces à devenir le sang de Jésus-Christ\*. Le vin qui devait servir à la consécration était recueilli sur des rignes choisies '; dans l'Orient, on pressait les raisins avec les mains, sans les fouler aux pieds <sup>5</sup>.

- La passoire paraît en France dès le commencement du v1s siècle 6. On la retrouve, en 1420, dans un inventuire de la chapelle de nos Rois 7. Son usage 6 est conservé longtemps parmi les rites de quelques monastères 7: D. Martene l'a vu souvent employer et l'a employée lui-même dans l'église abbatiale de Saint-Denis 7.
- Les passoires ont été travaillées de différentes manières "; le cardinal Bona a décrit deux " de ces monuments des auciennes liturgies.
- 1 Urcolis site anulis su aryphi jung-hast aniqui colatorium, quod est vasculum concavum unbitunini feraministi in luna funda perferatum, per quod tummet aque ex aniusi site urcordis in edificien refundebantur, na quid impuri in iquom efflueret. Illud Ordo Romanus aliquando colatorium, nonnunquam colum et colum feramino genere unucuquati. Bona, Ber. Imeg. L. I, e. 25, S. Op. Anterep. 1-799, L. G. 29, G. C. Maidlion, Marem Ind., T. II, p. 2.— Marcii Hierolen. Du Cange, Glass. Anast. Biblishb. Liber Pentificalis, ed. Vignoli, et., T. III, p. 56, 161. Cancellieri, De secretariis, T. I, p. 30, -- Karast. Pentificalis.
- 1 Ne pili, sive que immunda aer movet agitabilis, valeant admisceri. Mabillon, Vetera analecta, 1723, f., p. 326. Act. Pontif. Cenom., c. 37.
- 3 Sunt igitur qua, et vinum, quæ in calice permiseonus, figure sanguinis et aque que ex latere Salvatoris nostri emasureut nobis, et ipasmet sunt etiam materia purissimi ejus sanguinis secundum illius institutionem ac mandatum: hoc facite in mei memoriam. Assemani, Codez liturgicus Eccles. univ., L. (V, p. 2., T. V, p. 27).
  - 4 « Ex electis vineis colligebatur. » De Albertis, De ss. utensilibus, C. IX, p. 154.
- 5 « Uvæ mandæ seligantur ad vinum conficiendum, illæque namihus exprimantur, non pedibus conculcentur. » Renaudos, Liturg. Orient, collect., T. 1, p. 103.
  - 6 Labbe, Biblioth, mss., T. I, p. 424. Hist. Episc. Autiss. Cf. Lebeuf, Hist. d'Auxerre, T. I, p. 128.
  - 7 De Berlendis, De oblationibus, Venet., 1743, 40, p. 46.
  - 8 Bona, ubi supra.
- 9 Vidi ego persepe observari, ipseque observari in altari ministrans in percelebri S. Diunysii in Francia templo. Martene, De antiq. Eccles. ritib., L. I, c. 3, art. 12, 1788, f., T. I, p. 144.
- 10 Cf. De Berlendis, ubi supra. Cet auteur, riche de documents dont nous avons profité, a reproduit, p. 44, des figures de la passoire.
- 11 In Musseo Barberino extat parvum colatorium instar corblearis cum oblungo manubrio. Aliud item argenteum instar scutelle, cujus minutissima foramina policherrimum opus reticulatum efformant. Rona, ubi supra.

CONCILLI. — In concha testudinis vel conchilii , p. 49. Bien que ce mot soit à la suite de testudinis, et en quelque sorte pour le suppléer, il ne nous a point paru cependant signifier la pourpre, mais un coquillage de quelque espèce que ce soit, « quæ de aqua tollitur ». Dans ses formules Théophile semble chercher sans cesse la simplicité des appareils.

CONFLATORIO. — Dicitur locus in quo fit conflatio '. » Dans notre passage, c'est le sommier, le réservoir du vent, qui communique à la soufflerie. Quelques vers, cités par du Cange ', indiquent le nombre des soufflets d'un orgue d'autrefois, et les efforts avec lesquels on les mettait en mouvement:

Bisseni supra sociantur in ordine folles, Inferiusque jacent quatuor atque decem. Flatibus alteruis spiracula maxima reddunt, Quos agitant validi septuaginta viri, Brachia versantes, multo et sudore madentes.

CONGLOMERETUR. — • Ne forte adhæreat... et conglomeretur •, p. 51. De peur qu'il ne se forme des pelotons par l'adhérence, des grumeaux.

Corne. - Au lieu de cornue, il faut lire : corne, cornet, écritoire.

Corno. — Nous n'avons pu découvrir le sens de ce mot. Serait-ce une altération de cetus, baleine, de costum, plante odoriférante, ou de zythum, espèce de bière, avec laquelle, selon Plutarque<sup>3</sup>, on pouvait macérer l'ivoire?

COXINARII. --- Nous pensons ne pas nous tromper dans l'opinion qui nous porte à traduire ce mot par menuisiers. Il s'agit ici en effet, p. 31, d'un assemblage de tablettes « diligenter conjungantur asseres», à l'aide d'un instrument à

<sup>1</sup> Carpentier, ad Gloss.

<sup>•</sup> Gloss. V. Orgonom. — D'Achery, Mahillon, Acta ss. ord. S. Bened., S. v. Parinis, T. VII, p. 630. — Cl. M. Leber, Collect. de Disert., T. XVI, p. 372 et suiv. Lettre sur des orgues du s' siècle. — Mousch. Sanglal, L. II, c. 10. ap. Duchense Hist. Franc. script., T. II, p. 125. — Canis., Thes. monum. eccles., ed. Basn., T. II, P. 1II, p. 74. — D. Bouquet, Rec. des Bist. de France, T. V. p. 124.

<sup>\* «</sup> Τον ελέφαντα τῷ τύθει μαλακόν γενόμενον καὶ χαλώντα κάμπτουσι καὶ διασχηματίζουσιν, Διλως δὲ οὐ δύνανται. « Plutarq., An vitios. ad infel. sufficiat. ed. Didot, T. III, p. 604.

joindre, junctorio instrumento, peut-être le sergent, et dont se servent les tonneliers', quo utuatur doliariti. L'édition de Wolfenbhittel continue sive tonarii, les ce qui serait la même chose. Raspe et le Coder-Regius donnent sive tornarii, les tourneurs', auxquels cet outil ne nous semble pas nécessaire. Le manuscrit de Cambridge porte sive cozinarii, leçon qui ne peut être venuc d'une glose ou d'une corruption, comme on doit le soupçonner des mots tonnarii ou tornarii.

Les fabricants de boites de bois, de coffres, de cassettes, ont certainement aussi besoin d'un instrument à joindre pour tenir leurs planches, jusqu'à ce qu'elles soient affermies par les clous ou la colle.

L'auteur a mis sans doute sive cazinară: changement d'a en o fréquent en paléographie. Le mot caza, cazia, est le primitif du français châsse, et êtait fort usité au moyen âge. Il s'agirait donc ici des menuisiers, des layetiers, des charpentiers. Nous lisons, dans l'Histoire de la peinture en Italie, par l'abbé Lanzi, que les menuisiers étaient tellement vains de leur industrie, qu'il n'était point rare qu'ils écrivissent leur nom avant celui du peintre.

Afin d'empécher entièrement que des panneaux, composés de plusieure planches collées ensemble, ne se disjoignissent par l'effet de la sécheresse et de l'humidité auquel les tableaux sont plus ou moins exposés, on recouvrait la surface de toile ou de cuir, -cooperiantur corio crudo equi, sive asini, sive bovis -, p. 32. Le collage des bandes de toile est attribué par Vasari à Margaritone qui vivait au xuri siècle; mais il était déjà pratiqué avant lui, puisqu'on trouve le

<sup>1</sup> Leur nutil se nomme trétoire.

Nous remarquerons, en passant, que vern la fin du xi sicele, on encontre e des vasiges de l'art de tourner, en sange chès les Sollivires, leque d'exist dans la suir s' commun parait les Chartreux, qui commencierent alors à se multiplier. Elist. lister. de la France, T. VII, p. 142. État des tetres, xet c. Lebest, Dissert. sur l'hist. eccle. et cir. de Paris, T. II, p. 322. État des se. en Fr., depuis le Roi Robert jusqu'à Philippe le Bol.

<sup>3</sup> La profession de charpemier embrassait autrefois tous les travaux qui sont exécutés sujourd'hui par les memisiers, par les toumeliers, etc. M. Gérand, Paris sous Philippe le Bel, Résouse hist., p. 491. Des comments inétin, publis par les soins du foitient de l'Instruction publique. — carpentari diversi diversi intrumentis fabricant quod videmus in carpentarii, qui fabricant cuppas et doia ferata. — Magistri J. de Garlsadia Dictione, seconde moitié du xe' siècle, Ibid., p. 596. — Daus la carpentain de charpentarie citaient confondus les buichiers, Innueliers, charrons, converur de mesons, tourneurs, lan-braisseurs, et toutes autres manières de ouvriers que à charpenteire appartienneui. M. Depping, Le Livre dan mitier à d'âtimen Builen, xui étiele, p. 61, 60. Menc cellection de Documents.

<sup>4</sup> Trad. par M' Dieude, 1824, T. I, p. 86.

procédé dans Théophile. Il est vraisemblable qu'il avait été importé en Italie par des peintres grecs'.

DIGNITAS. — «Aurum sua dignitate tractandum est», p. 56. Dignitas ne désigne pas ici la valeur matérielle que le xix siècle, positif et financier, attribue à l'or; mais la dignité d'une substance, que le moyen âge appelait le Roi des métaux.

DUCTILIS. — Malléable, ductile; métal battu, conduit', étendu sons le marteau, repoussé, sphyrélaton'. La nature de la substance explique le genre du travail.

Dans le chapitre sur le repoussé proprement dit, De opere ductill, p. 236, notre auteur ne mentionne pas les crucifis, mais lin les soublie point un peu plus loin. «Scupitur quoque in ferro, modo supradicto, imago crucifix Domini, que cumargento vel cupro deaurato impingitur, et fabricantur inde phylacteria.», p. 243 : et là, bien qu'il s'agisse d'un autre procédé que celui du martau, d'une impression de fer gravé, d'une espèce de poinçon, c'est néanmoins, ce nous semble, toujours une sorte de relief. La forme était sans doute celle de ces crucifis. Byzantins, que la pudeur des Grees avait enjuponnés?, et dont la cathédrale d'Amiens posséde un precieux monument.\*

La figure de J. C. ne paraît avoir été représentée en ronde-bosse sur la croix, qu'au xx\* siècle, sous le pontificat de Léon III; elle s'est depuis cette époque multipliée dans les églises latines, sans abandonner cependant l'usage plus ancien de la peinture ou de la gravure ? Par-dessus celles-ci, vers le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Mérimée, De la peinture à l'huile, p. 238. — Cf. Vasari, Vite de' più eccellenti pittori, Livorno, 1767, T. I, p. 298.

a - Ductilis, a duco, . J. Januens, Catholicon,

<sup>3</sup> Cf. Du Sommerard, Arts au moyen age, C. XIII, pl. 2.

<sup>4</sup> Voy. aussi le chap, ; De thuribulo fusili.

<sup>5 =</sup> A nudis vere imaginibus penitus abborrent. = Interian de Ayals, Pietor clorintan, erud., p. 10. — Qui mos à Orientalibus susceptus videnx. Gori, De mirato capit. J. C., in Symbol.liber., Florent., T. III, p. 15. — Casian appear de aluega, exce beaucong d'autres, de Contantiquople. On appear les sortes de représentations, des crucifix à la grecque. Millin, For, dans le midi de la Fr., T. III, p. 331. — Ch. D. Ceiller, litit. des auteurs ecclet., T. XVII, p. 18. — Dulham, Decanone dogm. christian, L. II, dissert., 4, p. 364.

<sup>6</sup> M. Gilbert, Descript, de la cathédr. d' Amiens, p. 169.

<sup>7</sup> Cf. Éméric-David, Disc. hist. sur la peinture, Magasin encycl., 1812, T. IV, p. 257, 258; 116 de l'éd.

286

xt' siècle, on appliqua quelquesois une autre représentation relevée en bosse.'. Voici donc un nouveau témoignage' qui, à notre avis, prouve que l'héophile ne suurait être autérieur au xt' siècle. Émerie-David l'regrette de n'avoir pu se procurer une dissertation dans laquelle Lami examine « Quando siano cominciate a usare le sacre lunagini di tutto rilievo. « Nos efforts ont évé plus heureus : après avoir vainement cherché à Paris l'opuscule cité, il nous a été possible de faire venir de Florence le volume qui le renferme. Ce travail confirme ce que nous avons déjà dit, et démontre suffissamment que les images sacrées en relief sont postérieures au xt' siècle. « Ho indicato abbastanza, che le Statue sacre d'intero riliero sono postériori al secolo xt.

Electrum. -- Hujus tria genera. Unum, quod ex pini arboribus fluit, quod succinum dicitur. Alterum metallum, quod naturaliter invenitur, et in pretio habetur. Tertium, quod fit de tribus partibus auri, et argenti una. - Ainsi s'exprime saint Isidore'. Cicognara 'a vu de l'ambre dans l'electrum de Théo-

du biblioph. Jecob. — C'est dans la vie de Léon que pour la première fois Anastase, qui jusqu'alors ne parle que de croix, emploie le terme de cruofas, craoffam ex argento. Il se sett même, dans un autre passage, d'une expession qui semble annoncer un usage moneva : insegiame sénauris, creuțăi in modum. Le mot insage, dans l'acception que lui danne habituellement cet écrivain, signifie une figure en acudadante. It à l'acception que lui danne habituellement cet écrivain, signifie une figure en acudadante. It à l'acception que lui danne habituellement cet écrivain, signifie une figure en acudadante. It à l'acception que lui danne habituellement cet écrivain, signifie une figure en acudadante.

- Sevulis seulis, neunge x vel aus seculo edhon inagini Coruñái, in diximus, rhip, sev tricolo antiquito cadata, su superposita fuit alia Coccidixi imago, infergo extantique poere aboulata, car yes perior insurata; rejus pedes bine inde dispositi singuiti edus in subpedanes adfai sunt; qued eegunti cadem insurata; rejus pedes bine inde dispositi singuiti edus in subpedanes adfai sunt; qued eegunti cadem insurata; pede estanta, que antiquio i adfaix a-r. Cori, rish surga, p. 1-5. ... Nomilli insuper Cartini gine arbanta, que antiquio i adfaix a-r. Cori, rish surga, p. 1-5. ... Nomilli insuper Cartini gine practitis crucivos, que velgraphidis ope, vel penniello expressa foreral, superinductum fuine Christi entre insurata de contrata de
  - 2 Voy. les mots : Calix, Calx, Pergamenam, Sella.
  - 3 Ubi supra.
  - 1 Novelle letterarie pubblicate in Firenze, 1767, T. XXVIII, p. 657.
- 2 Ern, L. XVI, c. 2.6, Dec. d. Area, Rom., 2"T. IV, p. 36. Sacrima, quem appeland Grexi clear. Full profit of the profit o
  - 6 Storia della scultura, Prato, 1823, 8°, T. HI, p. 149. Nata intorno il codice di Teofila monaco.

phile; Éuireire-David de l'ambre ', puis du vermeil '. Nous regrettons de nous trouver en contradiction avec de si doctes autorités; mais nous ne pouvons adopter ces interprétations du mot electrum de notre auteur.

Nous espérous ne pas nous être éloigué du véritable sens que Théophile lui a appliqué, et l'avoir découvert par les situations où il en fait usage. Electrum, dans a pensée, doit signifier ou ces sortes de pierreries grossières qui s'incrustaient dans les métaux, dont on retrouve de nombreux exemples sur les reliquaires, les croix, les crosses, les vases du moyen âge, et dont l'expression technique est Cabochon, "pierre préciuse qu'on n'a fait que polir sons la tailler? : » ou des incrustations d'émail. Parmi les descriptions historiques à l'aide desquelles M. Pottier a expliqué les Monuments Français dessinés et publiés par Willenin, nous lisons, à propos d'un vase émaillé : - Les couleurs employées dans l'émail sont le vert, le rouge et le bleu: ces couleurs sont appliquées suivant le procédé qui eut cours pendant tout le moyen âge, c'est-à-dire que l'on a creusé l'aide du burin, ou peut-étre pratiqué dans l'opération de la fonte, les enfoncements destiués à recevoir l'émail vitrifiable, et que l'exposition du vase à un certain degré de clialeur a ensuite provoqué l'adhérence complète de l'émail au métal : «

<sup>\*</sup> Disc. hist. sur la peinture. Magas. encycl., 1812, T. IV, p. 59, 96; 84, 105, éd. du biblioph. Jacob.

Biogr. univ. v. Théoph.

<sup>3</sup> Dici, de l'Acad. — Le mot nous semble pouvoir iei s'étendre et être pris dans une acception générale; on employait aussi des morceaux de verre fondu.

<sup>4</sup> Willeniu, Monument Français incidits. Texte par M. André Pottier, Conservations de la Bibliothèque de Rouses, T. I., p'-3». Le savant Bibliothèciaire continue sinsi : « A patrir de la période romaine, et penda prequate toute la durée du moyene, de jouque vers le milieu du xur 'sierle, on ne connut que ce genre de printure en émail que l'on appliqua avec profusion à tous les objets, à tous les ustemiles en métal dont en vousili relausauer la valeur par ce goure d'ornement : crouses, candelabres, boltes à renference les houlies, peitte coffrest deslinie à aertir de reliquaires, bassin, croix processionnelles, couvertures de fivres secrés, pièces de harmais et d'armures, etc., tout reçut relte couverte précieuse, qui donnait à un neitat vuigiter l'appareace d'une richia ferantistation de pierreires.

<sup>•</sup> Qued que soit le geure d'ornement adopté et l'époque supposée de l'exécution du travail, réal toiquire, le mène procédé avec plus ou moins de perfectionnements et une réusite plus ou moins parfaite. C'est bien moins, à proprenent partie, de la peinture en émait que du métal émailé. Le mést, eu effet, ue disparait junait complétement sous l'émail : fouilé, ou, pour parier techniquement, cénappéer partout oi doit réétende le coudeur, il reparait à junaité cauts tout se intastrice; desinaite les routeurs, à la manière du plomb des vitraus, formant autour de chaque teinte un rempart qu'elle ne doit pas franchés, ou enfiné, à tâté de la riche d'outre offi récolt, mainte les effets à ceux des usuances peut artirés dout dispose ce

Nous remarquons au chapitre De diversis vitri coloribus, p. 91: Invenintur in antiquis ædificis paganorum in unisvo opere diversa genera vitri yidelicet album, nigrum, viride, croceum, saphireum, rubicundum, purpureum, et non est perspicax, sed densum in modum marmoris, et sunt quasi lapilli quadri, ex quiltus fiunt electra 'in auro, argento et cupro. « Ce ne sont assurément pas là des ambres.

P. 183. Si calicem inde componere volueris et ornare lapidibus et electris atque margaritis. Les monuments qui nous restent, les calices, etc., sont le meilleur commentaire de ce passage.

P. 19a. De imponendis genmis et margaritis. Ce titre, en ne renfermant pas le mot electrum, qui se montre néanmoins dans le cours du chapitre, parait n'indiquer que deux classes, les pierreries et les perles. Quant à l'electrum, c'est une matière qui ne diffère peut-être des autres que parce qu'elle n'est point taillée, ou par son volume. L'auteur dit bien : » Deinde electrum, juxta quem (sic) lapis cum margaritis, rursumque electrum. -Si c'était de l'ambre, de la topaze, au lieu de l'apis, expression générale, n'y aurait-il pas les hyacinthes, les émeraudes? ne les avons-nous pas déjà rencontrées ainsi spécifiées? Il n'aura voulu indiquer que le genre dans la différence de la préparation, et non l'individu dans l'espèce.

Théophile consacre au cabochon le chapitre suivant: De electris ou De electro, p. 194. Cette distinction n'a pu être motivée que par un procédé particulier, une façon toute spéciale. Il débute ainsi : «Hoc modo omnibus electris composiis et solidatis, accipe omnia genera vitri, quod ad hoc opus aptaveris. » De cette phrase ressortent deux observations: la première, que l'auteur rapnelle positive-

genre de peinture. Quelquefain néme l'effic de la pièce émaillée en trébausé par des orrements, des têtes, des figures entières en demi-reife et devices, qui se détachent en mille sur le champ nivelé de l'émail. — C.f. M. l'abbé Texier, Estai une les émailleurs et les argentiers de Limogen, Pointers, 1833, Estatis des Mém. des Antiquaires de l'Ouets, p. 20, 159. — M. de Caumons, Cours d'Antiquités monum., P. VI, p. 369.

Il y a plutieurs sirietes, que les émaux de Limoges sont renommés; et ils éstient commas a moins dei le rèppe de Louis le Jonne. Le fait est prouvé par une lettre de ce tempe. là, écrite à Richard, prisont de Saint-Victor à Paris, dans laquelle il est parté de tables, ou tablettes émaillées, - de opere Lemouvirius. - Bist, littre, de la France, T. II. S., p. 33. Reut des lattres en France, XII's. .— Cf. Du Sommerard, Arts am novem dez. T. IV. D. 65 et 1 suit.

Chritian Leiste, dans l'araut-propos de l'édition de Théophile donnée par Leasing, a remarqué re passage, mais sans définir le mot electrum rigoureusement. Mém. d'hist. et de littér. Três. de la Biblioth. duc. de Wolfenbüttel., Leas., Brunsw., 1781, 83, VI, p. 11.

289

ment ce qu'il n dit plus hant, p. 91: « Omnia genera vitri », qu'il entend par conséquent diverses couleurs, et non le jaune seul de l'ambre, le blanc limpide du cristal de roche, etc.; la seconde, qu'en confondant ici sons le nom commun d'electris les euchàssures dont il vient de parler, gennue, margarite, electro il nous force à ne voir dans ce dernier qu'une substance enchàssée, une case, puisque l'electrum est préparé par une même opération que ses semblables, que, comme eux, il est reçu par un chaton: « domunculas, in quibus electra ponenda sunt », p. 193.

Les diverses couleurs se travaillent à part, et ne se fondent pas ensemble, ce que témoignent ces prescriptions répétées: - de singulis partibus, unamquamque tamen partem per se, singulariter repone, singulas probati vitri, mitte in ignem singillatim, hoc modo singulos colores dispones, sieque facies ex singulis coloribus. -

Notre étude du texte nous amenaît pour ainsi dire à opter entre une incrustation d'émaîl, ou le cabochon. Nous nous sonsmus arrêté à ce dernier, comune offrant plus de concision. Tontefois, dans certains passages, p. 8, 91, nous avens traduit electrum par incrustation, que nous avons jugée plus convenable, saus cresser d'être exacte; p. 63, nous avons cru reconnaître de l'ambre jaune; unisi ailleurs, où l'art arrive avec toute l'aridité de ses recettes, nous avons conserté le mot cabochon.

Nous ignorons quelle pent être l'étymologie de notre electrum: il n'est pas probable qu'il vienne d'eligere, electum. Serait-ce un terme d'atelier? Les ouvriers désignent parfois l'œuvre entière par la principale matière qu'ils y emploient : aurait-on appelé electrum un geure de travail où l'ambre entrait comme l'élément le plus considérable? Nous voyons, dans les Actes des Évéques du Mans: - Aureum quoque calicem, factis ex electro politum monilibus, sanaraudis et topaziis, multisque preciosissimis redimitum lapidibus '.-

ELEVET.--- Præ nimia spissitudine se elevet ., p. 53. Il s'agit sans donte ici de boursouflures.

EMATE.— De emate polies », p. 58.— Onychino aut emate », p. 59. Faisant dériver ce mot de l'italien *smalto*, afin de rester plus près du texte, nous l'a-

5

<sup>4</sup> Act. Pontif. Cenom., c.37, ap. Mabillon, Veter, analect., 1723, f., p. 326.- Cf. Carpentier, ad Gloss.

vons traduit par émail; mais nous ne doutons pas, comme nous le faisous observer dans les variantes, qu'il ne s'agisse de la sanguine, lapis sanguinarius de la p. 53, et qu'il ne faille lire ematite, hématite'.

Equites. — Bien qu'il y ent des chevaliers à Rome, la chevalerie proprement dite ne remonte pas au delà du XI siècle : l'expression de cavaliers nons a paru rendre plus littéralement la pensée de Théophile.

Evilat. — « Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum Paradisum, qui inde dividitur in quatuor capita. — Nomen uni Phison: ipse est qui circuit onnem terram Hevilath, ubi nascitur aurum: — Et aurum terrae illius optimum est: ibi invenitur Idellium, et lapis onychinus. — Et nomen fluvii secundi Gehon: ipse est qui circumit onnem terram Zichiopia\*. » On voit, par le texte de la Bible, que ce n'est pas le fleuve Gehon, mais le Phison, qui coule autour de la terre de Hevilath. Cette erreur, dans l'ouvrage de Théophile, ne peut être qu'une inadverance de copiste.

Exerga. — Couleur résultant d'un mélange de rouge avec un peu de noir, et qui s'appelle autrement cedra : elle sert à faire les nus dans les corps lumains.

FALSE. — « False gemme », p. 57. Raspe donne salsa : serait-ce du sel gemme?

Fictilis. — Vasa fictilia », p. 95. « Fictilia , dicta, quod fiant, et fingantur ex terra. Fingere enim est ficere, et formare, et plasmare : unde et figuli dicuntur. Et vas fictile dicitur, non fictum illud , quod mendacium est, sed quod formatur. ut sit. et habeat aliquam formam? .

<sup>\* «</sup> Hæmatites, rubore sanguineus; ac propterea hæmatites vocatur; αίμα quippe sanguis est. « S. tsid. Hisp, Etym., L. XVI, c. 8. Op. ed Arev., Rom., T. IV, p. 269.—Cf. Dioccorid., L. V, c. 144.

Cf. La Curne de Sainte-Palaye, Mem. sur l'anc. chevalerie, T. I, p. 66,

<sup>3</sup> Genes., II. 10-13.

<sup>4</sup> Tabula de voc. sinonim, in C. R. — L'exudra des variantes indiquerait peut-être du noir de snie, de fumée, en le fuisant dériver de la racine exsudare ou ét 62009.

<sup>6</sup> S. Isid. Hisp. Ktym., L. XX, c. 4, Op. Rom., T. IV, p. 496.

Le nom et l'étymologie ont changé plus tard. La faience 'est ainsi appelée, dit-on, de la fabrique italienne de Faenza, dont Raphaël et Jules Romain enrichirent les produits '. Pour nous, nous aimons mieux en chercher l'origine dans la ville française de «Fayence, plus renommée par les vaisselles de terre qui s'y font que par sa grandeur ny par son importance '.»

C'est la vue d'une belle faience qui détermina l'irrésistible vocation de l'inventeur des rustiques figulines, que le génie et le milheur ont immortalisé. Scaches, dit Bernard Palissy, qu'il y a vingt et cinq ans passez qu'il ne me fint montré une coupe de terre, tonrnée et esmaillée d'une telle beauté, que deslors l'entray en dispute avec ma propre peusée, en me rememorant plusieurs propos, qu'aucus m'avoient teuns en se mocquant de moy, lors que ie peindois les images. Or voyant que l'on commençoit à les délaisser au pays de mon habitation, aussi que la vitereie n'avoit pas grande requeste, je vay penser que si l'avois trouvé l'invention de faire des esmaux que ie pourrois faire des vaisseaux de terre et autre chose de belle ordonnance, parce que Dieu m'avoit donné d'entendre quelque chose de la pourtraiture, et deslors sans avoir esgard que ie a'avois nulle connoissance des terres argileures, ie me mis à chercher les esmaux comme un homme qui taste en tenebres.

FISTULA. — Le chalumeau, appelé aussi syphon<sup>3</sup>, canna<sup>6</sup>, calamus, etc.<sup>7</sup>, était un instrument dont on se servait autrefois à la communion, pour puiser l'espèce du vin dans le calice, de peur de la répandre <sup>6</sup>.

Son usage s'est conservé pendant longtemps dans plusieurs monastères, à

<sup>·</sup> Cf. D' Hoefer, Hist, de la Chimie, T. I, p. 146.

<sup>\*</sup> Cf. Notices sur l'hétel de Cluny, 1834, 8\*, p. 105.

<sup>3</sup> Mézeray, Hist. de France, 1651, f., T. HI, p. 978.

<sup>4</sup> OEueres, Paris, 1777, 4°, p. 14 el suiv.

<sup>5</sup> Cf. Anast. Biblioth. Lib. Pontificalis, ed. Viznoli, T. H. p. 255, n.

<sup>6</sup> Hariulf, mon. Chron. contul., L. II, c. 10, in Dacherii Spicileg., ed. 40, T. IV, p. 468.

<sup>7</sup> Cf. du Cange, Gloss .- Krazer, De liturg., p. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - Quia enim sanguinis effusio propter incultioris populi resticitatem merito timebatur... unde Christi sanguinem liceret sugere, non lidbrec. - Lindanus, Panoplia Eveng., Colon., 1575, f., p. 342.—•Qua sanguis Christi oline e calice haurris solebal. - Bona, Rev. liturg. L. 1, c. 25, n. 6. Op. Antverp., c739, f., p. 233. —Cancellieri, De accertaini, T.1, p. 393.

<sup>9</sup> Bona, thi supra. — Lindanus, thi supra. — Rocca, Thes. Pontif. carem., T. 1, p. 25, De comm. s. Pont.—Cl. Martene, De Antiq. Monach. rit., L. 11, c. 4. De Eccles. rit., 1788, f., T. IV, p. 65.

Cliny, à Saint-Denis , dans les cérémonies du sacre des Rois de France ; maintenant le Pape seul 3 l'emploje dans la célébration des saints mystères .

Les bénédictins auteurs du Voyage littéraire décrivent un chalunneau, qu'ils virent dans le trèsor de l'abbaye de Corbie : « Il avoit une petite coupe pour recevoir le précieux sang qui pouvoit touber par megarde, d'où en ce cas il retombroit dans le calice par deux petits tuyaux ". » L'instrument était même quelquéfois fixé au calice ".

Les Grees ne connurent pas le chalumeau. « Ils rompent plusieurs particules du pain consacré, qu'ils mettent dans le calice. Ensuite ils ont une petite cuillier à avec laquelle le Prestre prend une le ces particules tempée dans le sang précieux, et il la donne ainsi aux Communiants. Il n'y a que les Prestres et les Diacres assistants à la Liturgie, ausquels ou donne le calice. Les Grees prétendent que S. Jean Chrysostome establit l'usage de cette cuillier, mais il n'y en a au-cune preuve certaine dans les Anteurs Ecclesiastiques 3. « Cétait ainsi que, vers l'an 400, un saint solitaire de l'Égypte recevait une miraculeuse Eucharistie 3, qui, suivant sa légende, lui citait apportée par les auges 5. La cuiller était conservé aussi bien que le calice et la patène 4. Cet instrument fut inconnu clez les

<sup>1</sup> De Moléon (Le Brun des Marettes), Foy, liturg, de Fr., p. 149. - Cf. Bona, ubi supra.

<sup>2</sup> Cancellieri, De secretariis, T. IV, p. 1789. Sylloge vet. monum., etc.

<sup>3</sup> Macri Hierolex, v. Siphon.

i maccent. III, De off, misre, L. V., c. 9. Parisis, 6:51, 8.°, F. 93, V.—Bons, ubi supra. — Misre voe hase practicular, de qua loquinum, et qua loquinum, quan Galama (life, queer por accessor patient Chiris Domino sitient, et Curie aifino subministratum) patient Besil Marri. Evangerium adbibitum fisise constat. « Rocca, l. c., p. 28. « Hee Benedictus XIV. qui tamen simul inger una facetu, has the Kore rationeme seeman transtummod organizationers as suncions picture profession, nualleque Veterum niti monumento. Nee aliam ob rationem..., nisi ut vetus retineatur usus « Krazer, 1. c., p. 29.5.)

<sup>5</sup> P. H. p. 6t.

<sup>6 «</sup> Calicibus canna est ferrumioata, affabreque inserta. « Lindanus, ubi supra. — Cf. De Berlendis, De oblation.) Venet., 1743, 4°, p. 147. L'auteur a donné, p. 148, plusieurs dessins du chalumeau.

<sup>?</sup> Cochlear.-Cf. Goar, Eigológiov, sive Rituale Grac., p. 150.-De Berlendis, l. c., p. 135.

<sup>8</sup> Perpetuite de la Foy, T. V, p. 548.

<sup>9</sup> Bollaod. Acta SS., Martii T. I. p. 367. De s. Marco mon. in Ægypto. . ... Cochlearium, per quod Sanctus sacræ Eucharistiæ ßeret particeps. ..

<sup>10</sup> Cf. Menologium Grac. Albaoi, P. III, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> De Berlendis, ubi supra.— Obatio pro Coentrali. Dicet Episcopus. Deus qui servum tuum Isaism dipun fecisit sideudi (therubim in cujus manu forcepa erat, quo accepit carbonem ex altari et in os ejus dipul (sic) injecti: nume etiam Deus, Pater omnipotens, extende manum tuam supre hoe cochlear, in quo

NOTES. · 293

Latins', comme le chalumeau chez les Grecs : aussi Théophile n'en parle point; il n'a eu pour objet que les pompes et les solennités de l'Église occidentale.

- Fistula diversorumque generum aromata -, p. 7. — Nous avons traduit Fistula par cannelle, nous autorisant de cet exemple: « Est tamen et alia casia σύργξ sive fistula, quæ passim hoc tempore cinamomum et canella appellatur". »

Folium. — Le Folium sert à teindre les laines; c'est une couleur rouge, quelquefois pourpre, quelquefois bleu de saphir'. Nous lisons, p. 23, «Misce succum folii. - Le mot succum semblerait indiquer qu'ici du moins le folium serait une plante.

FORNIS. — • On ne sait pas quelle espèce de résine Théophile a désignée par les mots fornis et glassa romana: ni l'un ni l'autre ne se trouvent dans nos glossaires; mais sous beaucoup de rapports, il n'est point de résine à qui sa description puisse mieux convenir qu'au copal<sup>5</sup>. - Lessing<sup>6</sup> y trouve la racine de l'allemand firniss ou verniss, s'appuyant sur une dérivation analogue que

suscipienda sunt membra corporis saneti, quod est corpus Filii ini unigeniti Domini, Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi. Peucelici illud, sanetilica illud, da illi virtutem et gloriam forcipis, qui est in dextra Cherubim, quia tibi est potestas, gloria et honor... « Renandot, Liturg, Orient, collect., T. I, p. 54.

- · Cochlear Latini semper ignoraverunt, ut Graeci calamum. Id., T. II, p. 121. Cf. Bona, ubi
- Dodonxi Florum, et coronariarum odoratarumque herbarum hist., Antverp., 1568, p. 264.
  3 Tab. de voc. sinonim. in C. R. v. Folium et Purpureus.
- 1 Folium dictum, qued sine ulta radice innatans in Indice Storibus colligiure, Qued into perforatum, incent Italia, aque reponunt. Fertur autem Paradini esse betha, gustu nardum refereau. S. Itid. Hipp. Epm., L. XVII, c. p. Op. ed. Arev., Rom., T. IV, p. 31;— On iti shan du Cange, Gloss v. Peraissons Peto, ut usehis mittas ad decorandos parietes colores diversos, qui ad manum halentur , videlicel suri-pignentum, folium Indicem, minium, Lutur. -
- <sup>5</sup> M. Mérimie, De la peinture à l'huile, p. 74.—Cf. Cicognara, Storia della scultura, Prato, 1823, 8°, T. III, p. 148. Nota intorno il codice di Teofilo monaco.
- 6 Fom Alter der Oelmalerey, 1771, CEUNTES de Less., 1839, T. IX, p. 482. Si nous admettous cette opinion, nous trouvons us mot allemand de plus, qui peut appayer encore l'origine germanique de Théophile: à son lour, cette origine admise confirmerail l'elymologie de Lessing. Le romain Glassa arrive romane comparaison, et non comme primitif.

donnent les Bollandistes '. Raspe', qui en tire le latin barbare vernition, le français vernis, et l'anglais varnish, le juge grec moderne.

Le synonyme romain glassa, - in eam mitte supra dietum gummi fornis, quod Romane glassa dicitur ., p. 37, paraît aux uns une espèce d'alun <sup>2</sup>; aux autres une sorte de vernis <sup>1</sup>. Raspe<sup>2</sup> voit de l'ambre dans cette substauce; parce que, dit-il, les auciens appelaient insulas glessarias quelques contrées reculées de l'Europe septentrionale, qu'ils suppossient produire l'ambre, et qui en produisent effectivement uue grande quantité.

Le manuscrit du Roi ajoute Arabicum, p. 36, 37: cette variante u'indiqueraitelle pas tout simpleuent la gomme arabique <sup>e</sup>, surtout si on la rapproche des caractères que notre auteur reconnuait à Fornis: « quod habet speciem lucidissimi thuris, sed cum frangitur fulgorem clariorem reddit. » p. 36.

Faaxcia.—— Quicquid in fenestrarum pretiosa varietate diligit Francia », p. g. Francii in hoc opere peritissimi», p. gr. C'est de la France que, dèsle »tur' siècle, l'Angleterre" faisait veuir des verriers pour orner ses églises; que Jules II appela à Rome des artistes pour exécuter à Saint-Pierre des peintures sur verre; c'est en France que cet art, qui n'avait cessé d'y faire des progrès, parvint à sa perfection, sous les mains de Jean Cousin', et de Piungirier. Théophile

<sup>•</sup> Versis, gosmi ses lacyma jonigeri, quo pieture statuve indorte novum fulgorem indusor, a cerono quo fluera sole tempore, quoli gonomeno. Al principum vocem hane initiate dosaret, quanto cero anne initiate dosaret, quanto ri facera auter Latinas probatus, qui en unu finiset. Qui di Francis, Italia, Belgia singe Germanis commonem medi ciricoren, dicanne abi pas origine barbarram, compositame et ababus radicibar Protessi. Nické maddius, humidus, apud Kilianum in etynologica Teutorireo; et fer pather, quod adhuc ex Saxonica versi anna Angolas unuratură - dera SS., quii. T. I. I., p. 302.

A critic. essay on oil-painting, p. 69.

<sup>5</sup> C. R., Tab. de voc. sinonim. v. Glassa.

<sup>4</sup> Rulaudi Lex. Alchem., Francof., 1612.—Johnson, Lex. Chym., Lond., 1657; et in Mangeli Biblioth. chem., T. L.

<sup>5</sup> Ubi supra, p. 69, 70.

<sup>6 -</sup> Sed est alterum (glutinis genus) præstantius, oon tamen nisi in picturis delicatioribus usitatum, prop'er pretium et rariatem, Quod fit ope lacrymæ Arabiææ... - Schefferi De arte pingendi lib., Norimb., 166g, p. 181.

<sup>7</sup> Anu. 6-75.—A leur tour, les peuples de la Grande Bretagne en enrichirent la Germaoie, et ce fut par cette deroière que les autres nations du Nord virent introduire chez elles une branche importante de l'industrie bummit, Lambiois. Eardi une la retinure un verer. Romen, 1872. n. 8.

<sup>8</sup> D'Agincourt, Hist. de l'ait par les monumens, T. II, p. 143.

295

vante la verrerie des Français, comme Dante a célébré leurs enluminures .

Les éloges que notre auteur adresse exclusivement aux vitraux de la France, nous paraissent un argument contre son origine italienne. Le pape Léon III, qui vivait à la fin du vint' siècle, fit exécuter des verrières ': un italien ne l'eût pas ignoré sans doute, et n'eût pas manqué de le rappeler.

GEMME. — Au moyen âge, les croix ', les châsses ', les livres d'Évangile ', étincelaient de pierreries. Les rois, les princes, et les prélats se dépouillaient de leurs brillants anneaux, pour les offrir à Dieu et à ses Saints <sup>6</sup>.

Germanta. — «Sollers laudat Germania », p. 9. Si Théophile est Germain , comme nous sommes porté à le croire, l'éloge qu'il donne à l'Allemagne, sa patrie, sans la distinguer des autres contrées dont il parle, par une qualification plus

' . . . . . e l' onor di quell'arte, Ch' alluminare è chiamata in Parisi.

Purgot., Cant. XI, v. 80,

Cf. M. Artaud de Montor, Hist, de Dante Alighieri, 1841, p. 269.

<sup>3</sup> • Fenestras de apsida ex vitro diversis coloribus conclusit atque decoravit. - Anast. Biblioth. Lib. Pontificalis, ed. Vignoli, T. II, p. 296. — Giesguara eite re fuit avec une complaisance toute patriotique. Storia della seult., Prato, T. III, p. 150. Noto intorno il codice di Teofilo monaco. Il y avait dejà un sickle que l'Angleterre avait mis è contribution les verriers français.

<sup>3</sup> - Frequenter Crux, e solido auro, pondere insignis, gemmis, lapillisque pretiosissimis ornata, Ecclesiis urbis douo data memoratur. = Gori, De mitrato copite J. C. in Symb. litter., Florent., T. III, p. 161.

4 Clauditur bue opere, quod gennuis fulget et ere,

Ad decus ecclesie, sancte digitale Marie.

M. Guérard, Cartuloire de l'abbaye de Saint-Bertin, p. 360. Documents inédits publiés par les soins du Ministre de l'Instruction publique.

- 5 Evangelium auro scriptum cum tabulis argenteis auro el lapidibus pretiosis miriúre paratum. Chron. centul., L. II, c. 10. In Decherii Spicil., 4º, T. IV, p. 468.—Ou rencoutre une richease semblable sur les Kornas des Orientaux. - Illma auro ac lapidibus pretiosis exornant. - Zornii Hist. biblior. pietorum, Lins., 1; 43, 4º, p. 138.
- 6 Videres Reges et Principes, multoque viros przechos, imitatione nostra digitos manuum saurum externam, et agaman, margaritasque preciosas ob amorem sauctorum Martynm endem tabulte indig precipere. Nee minus etiam Archipeipeopi et Epiropej jupos use desponsationia andion libidens ubt tuto reponentes. Des et Saurits ejus devotisisime offerebant. Sugerii abb. De robus in admiristr. ma gestit Lib., e. 31. ap. Duebenne, Hist. Fr. script, T. IV, p. 344; Recard des Hist. de Francey. T. XII, p. 95; Põibben, Hist. de Ebabey et de Saint-Dersy, pièces justifica, p. t. t.

recherchée, prouve jusqu'à quel point le Religieux voulait rester inconnu. Le sublime auteur de l'Imitation' recommande l'obscurité; le plus profond des philosophes 'flétrit l'égoisme de l'orgueil : c'est dans le christianisme et dans le cloître que l'on rencontre une si humble abnégation.

GLASSA. - Voy. Fornis.

Granos. — Duvet. « Ea pars barbæ, quæ infra nares est 1». Moustache, grenon dn vieux langage 1.

GROSARIUM. — Grésoir. Les Italiens le nomment grisatolo ou topo, parce qu'il ronge et mord le verre<sup>5</sup>.

Ce ne fut que vers le commencement du xvi\* siècle que l'usage du diamant s'introduisit parmi les vitriers. Le premier essai paraît en être dh à François I\*, lorsque, préoccupé des soupçons d'infidelité que lui inspirait la duchesse d'Étampes, avec la pointe d'un brillant qu'il portait à son doigt, il traça sur une croisée de Chambord ces vers:

> Souvent femme varie, Bien fol est qui s'y fie 6.

On raconte que Louis XIV sacrifia à M<sup>ne</sup> de la Vallière cette satire d'un roi désabusé!; d'autres disent qu'elle a été, comme tant d'autres choses françaises, vendue aux Anglais.

Hincus. - L'emploi de l'urine du bouc que Théophile conseille pour la

<sup>&</sup>quot; - Ama nesciri, et pro nihilo reputari. - De Imitatione Christi, L. I, c, 2.

<sup>2 .</sup> Le moi est haissable, a Pascal, Penscer, C. 4, art. 2. Dijon, 1835, p. 81.

<sup>3</sup> Forcellini lex.

<sup>4</sup> Cf. Roquefort, Gloss. de la langue romane.

<sup>5</sup> Le Vieil, L'Art de la peinture sur verre, p. 22, 207.—Cf. M. Ém. Thibaud, Considérations hist. sur les vitraux et la peinture sur verre, Clermont, 1842, p. 16, 17.—M. Mérimée, Peinture sur verre. Dans Pénevel, moderné de Courie.

<sup>6</sup> Le Vieil, l. c., p. 205, 206.

<sup>7</sup> M. de la Saussaye, Château de Chambord, 1837, p. 21.

trempe du fer, p. 141, est indiqué, à peu près avec la même préparation, par Eraclius :

Huso. — «Tolle vesicam piscis qui vocatur Huso», p. 51, 52. C'est la vessie natatoire de l'esturgeon, acipenser huso et sturio.

Ce mot, d'étymologie germanique, est un de ceux qui peuvent appuyer l'origine allemande de notre auteur.

Hymoris. — Le texte ajoute: - aut in occuliis locis convenit scriberes - p. 59, ce qui permettrait de penser qu'il s'agit de caves; les hypogées de Thèbes doivent eux-mêmes leur nom à leur construction souterraine <sup>3</sup>. A la page suivante, 60, il y a - ad ignem scribe - ; Théophile a peut-être voulu parler d'étuves, de salles à poêles, stufa des Italiens. Nous lisons dans les recettes que du Cange' donne sur la même matière: - In l'opogeis aut calidis locis conventis scribere. -

INCAUSTUM. — Il ne faut pas s'étonner de trouver dans l'écrit de Théophile un chapitre sur l'encre. Cette substance, qui est l'interprète de la peusée, a joué un grand rolle. Quelquefois, au moyen âge, on mêta à l'encre le vin consacré du calice<sup>3</sup>, afin d'apporter plus de poids aux transactions que l'on signait. Les empereurs d'Orient avaient leur sacrum encaustum, qui se faisait avec la pourpre<sup>5</sup>, que l'on conservait dans des vases d'or enrichis de pierreries <sup>7</sup>, dont la garde était confiée à des officiers du palais <sup>5</sup>, et dont l'usage était interdit sous peine de rèclellion <sup>5</sup>.

<sup>·</sup> De color et art. Rom. ap. Raspe, A critic, essay on oil-painting, p. 1:4; et in C. R. — Cf. Millin, Dict. des beaus-arts, v. Diamant, Pointe.

Perzelius, Traité de chimie, trad., 1833, T. VII, p. 668.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. M. Jomard, dans la Descript. de l'Égypte, Imprim. impér. Antiq., descript., T. I, p. 305. — De signific. vocab. Vitruv. in Vitruv. Elsevir., p. 59.

<sup>4</sup> Gloss, med. Gracit, v. Xpveoypapoi,

<sup>5 ...</sup> Insigne factum quorumdam, qui ut borrore ipso sanctior ac sollemnior esset rerum transactarum fides, atrameatum pretioso Christi sanguine dilutum in subcriptionem adhibuerunt. - Mabillon, De re-diplomatica, 1-11, c. 22, Parisiis, p. 170.—Cf. Fabricii Bibliographia antiquarie, Hamb., 2760, p. 961.

<sup>6</sup> Cf. Nouv. traité de Diplomatique, T. I, p. 554.

<sup>7</sup> Schwarz, De ornamentis libr, dissert., Lips., 1756, p. 225.

<sup>8</sup> Cf. du Cange, Gloss. v. Caniclinus.

<sup>9</sup> Panciroli, Rerum memor. sive deperdit. P. I, tit. 2.

INDICUM. – Le plus estimé des indigos était celui de Bagdad, qu'on appelait indigo bagadel; les tarifs de Marseille en parlent sous ce nom dès l'au 1228'.

INTERRASILIS. — On n'est point fixé sur le sens que les écrivains du moyen àge ont appliqué à ce mot \*. Muratori pense qu'il ne signifie pas toute espèce de ciselure \*. Théophile, en attribuant aux Arabes, p. 8, ce genre de travail, a peut-être eu eu vue la dannasquinure 4, qui tire son nom de Damas, et dans laquelle excellaient les peuples de l'Orient \*.

Lawres. —- Fiant grana rotunda sicut fabe, in sequenti foramine fiant quasi in tertio quasi lentes, et sic minora », p. 133. Nous avons été obligé de traduire : qu'il se forme des grains ronds comme des fèves, comme des lentilles dans le trou suivant aussi bien que dans le troisième, et ainsi en diminuant. Mais le texte primitif pourrait bien avoir porté une espèce intermédiaire entre les fèves et les betilles, par exemple, pisma ou cicer. Nous n'avons trouvé aucun signe de lacune.

Libri. — «Libri pauperum», p. 234. Nous ne sommes pas éloigné de croire qu'il faut enteudre par là ces bréviaires publics à l'usage des pauvres, et qui étaient enclainés ou enfermés sous des coges de fer treillissées, afin qu'ils ne pussent être dérobés, sans uéanmoins empêcher la muin de tourner les feuillets .

Dans les premiers temps de l'imprimerie, il y cut aussi un livre appelé Biblia pauperum, et rempli d'images, pour donner une connaissance de la Bible à ceux qui n'étaient pas en état de payer un manuscrit de l'Écriture sainte ».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Depping, Hist. du commerce entre le Levant et l'Europe, T. I., p. 141.— Cf. s. Isid. Hisp. Etym., L. XIX, c. 17. Op. ed. Arev., Rom., T. IV, p. 439.— Dioscorid. L. V. c. 107.— a... laccare vulgo appellamus, Greci Jazyár. s Schiffer, De arte pingendio, Novimb., 1669, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Morelli, Codices mss. Lat. Biblioth. Nan., p. 41. -Cf. du Cange, Gloss. -- Forcellini Lex. -- Vignoli, Gloss, 2d finem Lib. Pontific., T. II.

<sup>3 -</sup> Quo nomine opinor, non omem celaturam designari, «ed eam indum, que incidendo figuras efformabat, ut est io sigliis. - Muratoris, Antig. Ital. med. evi, T. II, p. 360, dissert. 24, 4 C'est ce que paralt avoir compris Eméric-David, dans son article de la Biographie universelle, v.

<sup>4</sup> C'est ce que paralt avoir compris Éméric-David, dans son article de la Biographie universelle, v Théophile.

<sup>5</sup> D'Agincourt, Hist. de l'art par les monumens, T. II, p. 144.

<sup>6</sup> Cf. Sauval, Antiquités de Paris, T. II, p. 634. — (Villain), Hist. de Saint-Jacques de la Boucherie, p. 62 et suiv.

<sup>7 (</sup>Heinecken), Idée d'une collect. d'estampes, p. 292. — Cf. Hist. littér. de la France, T. XX, p. 65. Art. de M. Victor Le Clerc sur Nicolas de Hanspes.

Lisno. — « Quorum nomina scribes in limbo », p. 211. L'usage d'inscrire le nom des saints au-dessus de leur représentation vient des Grees, auxquels il était défendu de vénérer des images inconnues. C'était une suite du système des Ironoclastes '. Vers le commencement du xiv' siècle, un peintre florentin imagina de faire partir de la bouche de ses personnages des rouleaux, sur lesquels était écrit ce que ceux-ci devaient dire '.

LIMINANDA. — « Quibus liminanda quoque teneantur», p. 131. Nous n'avons pu voir ici une altération pour laminanda ou limanda : nous avons préféré le faire dériver de limen, et lui donner le sens de arrêter, fixer.

LUMINA. — Teinte composée d'un mélange de céruse et de couleur de chair, pour éclairer en peinture les visages et les corps nus d'hommes, ou donner du relief à leurs rondeurs <sup>2</sup>.

MAJESTAS. — La Divinité glorieuse, N. S. dans la gloire, dans l'ellipse. C'est l'attribut de Dieu '.

Les Grees furent les premiers qui entourèrent de majesté et d'éclat les images de la Divinité's; cette coutume tira sans doute son origine de la transfiguration du Thabor.

Meizer. - C'est encore le nom allemand du ciseau 1. Théophile dit simple-

scher, Errores pict. eirc. nativ. Christi, III, 8.

M. Artaud de Montor, Considérations sur l'état de la peinture en Italie. Peintres primitifs, Challamel, 1843, p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Melanges tirés d'une grande Biblioth. (M. de Paulmy), T. XXX, p. 313. — Biogr. univ. v. Buf-falmacco.

<sup>3</sup> Tobula de voc. sinon. in C. R. v. Lumina.

<sup>4</sup> Du Cange, Glost. v. Mojestata. — Cl. Indez exolic. voc. ad finee T. IV Edmundi Martene, De anniquis Ecelor. iv. 1985. 1, p. 41; - w. Means anjoirs are, in qua erant seles Mojestatis cum duoderin apoatolis ex auro purissimo. - Gaufred. Pr. Voc. Cloros. Lenov. ap. D. Brisl, Recuid des Illin. de Prance, T. XVIII., p. 16. — Singuistre est, quod Imago, Libri Missalis initio posits, Majestas aliquando vocata sit. -Paquot, in Molan, Hint. n. image, p. 10.

<sup>5</sup> Marangoni, Istoria dell' antichius, orat. appell. Sancta sanctorum., Rom., 1747, 4°, p. 166.
6 Nicolai, Disquis. de nimbis, 1699, p. 109.—Cf. Rohr, Pietor errans in hist. s., C. II, s. 2, t. — Hil-

<sup>7</sup> Cf. Morelli, Codices mss. Lat. Biblioth. Nan., p. 41. — Gicognura, Storia della scult., Prato, 1823, 8°, T. III, p. 148. Nota intorno il cod. di Teofilo monaco.

ment: - qui vocantur meizel -, p. 234. S'il ent émprunté cette expression à un pays étranger an sien, il l'ent sans doute indiqué, comme il a fait pour - gummi fornis, quod Romane glassa dicitur -, p. 37. L'humble moine parait s'être ici un peu trahi par son silence.

MESHANA. — Comme le parchemin est appelé charta membranacea de membrum', de même aussi, sans doute, membrana doit son étymologie aux membres du corps humain, sur lesquels on l'emploie en peinture'. Nous l'avous traduit par couleur de chair : c'est l'interprétation de Raspe, of carnation colour'.

MESECH. — Couleur rouge, plus foncée que le minium et plus claire que le sinople; on lui attribue sussi la teinte du suc de surceau qui est vert, ou celle de l'indigo '. Nous croyons assez à la possibilité de cette analogie, car nous avons, p. 24: « Misce auripigmentum cum indico, sive cum menesch, sive cum succo sambuci». Ces substances doivent donc produire un résultat identique. — Nous n'avons rien pu découvrir sur ce mot: nous ne saurions en voir la racine dans le gree μάγη, luuc; dans l'arabe.

Mixiux. — C'est à tort, dit Dioscoride, que quelques-uns regardent le cinabre et le minium comme une seule et nième chose ': le premier, en clîet, est un deutosulfare de mercure, l'autre, un deutoxyde de plomb. Théophile ne les a point confondus, et il a distingué aussi le minium du carmin, « minium et cerosam et carmin », p. 47: probablement, suivant Christian Leiste ", parce qu'on faisait alors celui-ci avec du bois de Brésil; ce bois paraît avoir été connu longtemps avant la découverte d'un pays, qui en aura reçu son nom, au lieu de lui donner le sien.

Les Romains enduisaient de minium le corps des triomphateurs, et les idoles

Cf. Montfaucon, Palaogr, Grac., L. I, c. 2, p. 17.

<sup>.</sup> Cf. Tab. de voc. sinon. in C. R. v. Membrana, Carnatura.

<sup>3</sup> Raspe, A critic. essay on oil-painting, table, V.

<sup>4</sup> Tab. de voc. sinon. in C. R. v. Menesch , Succus.

<sup>5</sup> L. V, c. 109.

<sup>6</sup> Mem. d'hist, et de littér, Très, de la biblioth, duc, de Wolfenh., VI, Less., Brunsw., 1781, 8º, avantpropos, p. 7,---Cf, M. Depping, Hist, du commerce entre le Levant et l'Europe, T. I, p. 141.

NOTES. 301

de Jupiter'; ils en decoraient déjà les livres : le mélancolique Ovide n'en voulait pas pour ses élégies'. Cette dernière coutume passa de Rome en Egypte, chez les Cophtes, chez les Turcs; puis dans les Gaules, où, de cette couleur rouge, rubrica, on appela rubriques les titres des Bibles, des chapitres du droit ecclésiastique, et les règles de la liturgie'. Le minium a aussi donné son nonn aux miniatures, parce qu'il servait pour les colorier en rouge'.

Ms.w. — «Qui domino suo reconsignare dissimuluns mnam femeratum », p.6. Et alter venit, dicens: Domine, ecce mna tua, quam habui repositam in sudario; — timui enim te, quia homo austerus es: tollis quod non posuisti, et metis quod ego homo austerus sun, tollens quod non posui, et metens quod non seminavi: — Et quare non dedisti pecuniam meam ad mensam, ut ego veniens cum usuris utique exegissem illam? — et astantibus dixit: auferte ab illo mnam, et date illi qui decem nunsa habet 1.»

« Mna in ponderibus centum drachmis appenditur 6, »

Monaculum. — Nous ignorons ce que signifie ce mot, à moins que ce ne soit ou un mordant quelconque, ou du sel ammoniac<sup>1</sup>, qui serait ici conseillé comme fondant.

Polyd. Vergil., De rer. invent., L. II, c. 22. - Winkelmann, Hist. de l'art chez les anciens, ed. Jansen, T. I. p. 26.

<sup>2 -</sup> Nec titulus minio, nec cedro charta notetur. - Ov., Trist., L. I. Eleg. I. v. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Delandine, Mss. de la Biblioth. de Lyon, T. I., p. 54, Essoi bist. sur les mss. — Cf. Now. traité de Diplotique, T. II., p. 111. — Jamen, Essoi sur l'origine de la graw, T. II, p. 206. — Du Cauge, Gloss. v. Rubrica. — Schwarz, De orann l'ôbe. dissert., p. 34.

<sup>4</sup> Cl. Delandine, l. c., p. 56. — Jansen, l. c. — Rive, Prosp. d'un ouvr. prop. par souscript. [Essai sur l'art de vérif. l'âge des miniatures peintes dans des miss.], p. 26, 27, n.

Théophile di, p. 55: - Literas et folia et nodos ex minio. - On prétend que le mot de vignettes nous est venu de la feuille de vigne, qui dominait dans ces sortes d'ornements. Hist. littér, de la France, T. XVI, p. 3-3, Disc. sur l'état des benut-arts.

<sup>5</sup> Luc., XIX, 20-24.

<sup>6</sup> S. Isid, Hisp. Etym., L. XVI, c. 25, Op. ed. Arev., Ron., T. IV, p. 300. — Cf. H. Steph. Thes. ling. Gr., ed. Didot, v. Mvd.

<sup>7</sup> Ainsi nommé, parce qu'on en trouvait une grande quantilé aux environs du temple de Jupiter Ammon. Thenard, Praité de Chimie, 1817, T. 11, p. 658. Il favorise la formation de l'or mussif, or mosaïque, or de Judde: I.d., T. p. 430, 431.

Il s'agit de la manière d'écrire avec l'or : Quomodo scribitur de auro, p. 5-7.

Nous lisons dans le Traité de Diplomatique des Bénédictins : Les lettres en or, après avoir été beaucoup moins employées, durant les x1, x11, et x11' siècles, reprirent une nouvelle faveur, anx x10, x1, et x11', surtout dans les heures des persones de distinction : mais elles sont d'un goût bien diffrent de celui des sicles antérieurs. Souvent on dirioti, qu'on apliquoit des feuilles or sur le vélin, pour en former des lettres, ou quelques-unes de leurs parties. Si la liqueur d'or y étoit admise; ce n'étoit guére, que pour les peintures, devenues plus à la mode, et les lettres intides, apelées depuis lettres grises 1, »

Les recettes de Théophile mentionnent la liqueur d'or, et non pas les feuilles de ce métal.

De ce que notre auteur donne à ce genre de calligraphie une place si importante dans son livre, de ce qu'il lui consacre plusieurs chapitres, p. 57—63, il faudrait peut-être conclure que l'écriture où entrait la liqueur d'or a été plus en usage qu'on ne l'a pensé.

Musivum. — Les abbés les moins riches faisaient exécuter des fresques; les prélats les plus magnifiques, des mosaïques <sup>3</sup>. Les auteurs qui ont écrit sur ce genre de travail le proclament immortel <sup>3</sup>.

NAVIGULA. — L'urne qui renfermoit les parfuns imitoit la forme d'une

NIGELLUM. — Le mot niello désigne, chez les Italiens, et un genre de travail qui répond à la damasquinure, et la matière elle-même qu'on y emploie. C'est

Nouv. traité de Diplomatique, T. II, p. 105, 106.

<sup>\*</sup> Éméric-David, Disc. hist. sur la point. Magas. encycl., 1819, T. IV, p. 86; 99 de l'éd. du biblioph. Jacob.—C'est sans doute l'usage des mosaiques qui retarda en Italie celui des verres peints. D'Agincourt, Hist. de l'art par les monum. T. II, p. 143.

<sup>3 -</sup> Il musico, per la sua lunghistima vita, si poò quasi chiamare eterno. Vasari, Fite de' più recell, pitta, Lix., 1567, T. I. p. 123. — - Musivum autem induisse videtur immortalitatem. - Giampini, Fetera monim., P. I. p. 8p.—La mine durire au moins se retrouve data les luvae insulliesa, que les récents procédes de MM. Mortièque et Hichette on su trendre inaliferables un peintre labile, M. Jollivet, y a justif Véstal de se couleur et le neitre de ses compositions.

<sup>4</sup> M. de Chateaubriand, Genie du Christian., Pourrat, 1834, T. II, p. 264.

NOTES. 3o3

alors le mélange enchàssé dans des tailles ou creux pratiqués sur des métaux '. Sa teinte obscure lui fit donner le nom de nigellum '.

A défaut d'ivoire, l'art de nieller servit à couvrir d'ornements délicats des planches d'or ou d'argent, qu'on offrait à la vénération des Fidèles <sup>1</sup>; et l'épreuve fortuite d'un nielle fut, dit-ou, l'origine du tirage de la graure <sup>1</sup>. Le hasard a donné naissance à un graud nombre de découvertes. N'est-ce pas le chien d'un berger, qui trouva la plus précieuse de toutes les couleurs, que connussent les anciens; et cet animal ne s'est-il pas vu, pour ainsi dire, décoré le premier de la pourpre, qui devint le signe du pouvoir supréme <sup>2</sup>?

ORATORIS. — · Juxta vocem oratoris cujusdam », p. 75. Nous avons traduit ce mot par auteur et non par orateur, puisque la citation est un vers, qui appartient aux Distiques de Caton <sup>6</sup>.

ORGANARIUM. — Cet' outil est vraisemblablement du genre des matrices d'atelier. Christian Leiste 7 a remarqué que l'on s'en servait encore chez les forgerons et les orfèvres de l'Allemagne.

Millin, Dictions, des beaus-erts, Nielle — Cf. du Cange, Glast, v. Nigellum.—P. de Montabert, Traité de printure, Ti. Ng., 3-58 qui stur. — M poubenes, pesti air une indicet, p. qu'et univ. — Mésage, Dictions, éyrn. v. Nellure, Au mot nielle, cet auteur ne mentionne que la maltade des hiés, une plante et une petite momais, qui vanit étà nacionnement fabrique à Hödel de Nele, fesidence, à trait, qu'as nisipueur de Nele, bourq de Picardie, dont le nom di-co, de ce que la nielle affectait souvent les Més dans cette contrès. M Duchesen, qui i supra-

Lanzi, Hist. de la peinture, trad. par M. Dieudé, 1824, T. I, p. 155.

<sup>3</sup> Éméric-David, Disc. hist. sur la peint. Magas. encycl., 1812, T. IV, p. 37; 72 de l'éd. du biblioph. Jacob.

<sup>4</sup> Cf. M. Duchesne, I. c., p. 4a. — On conserve pricieusement, au cabinet des estampes de la Bibliothèque Royale, une épreuve de la Paix niellée de Finiquerra, qui fut unique, jusqu'au jour, 15 juin 1811, où un nouvel abbé Zaui, l'honorable auteur du Peintre-graveur français, M. Robert-Dumesnil, en découvril un second exemplaire à la Bibliothèque de l'Airenal.

<sup>5</sup> Ameilhon, Recherches sur les couleurs des anciens. Mêm. de l'Institut, Littérature et beaux-arts, T. I, p. 546.

<sup>6</sup> Ne pudeat quæ nescieris te velle doceri.

Scire aliquid laus est, pudor est nil discere velle.

Catonis Disticha, L. IV. 30.

<sup>7</sup> Mém. d'hist, et de littér. Très, de la Biblioth. duc. de Wolfenb., VI, Less., Brunsw., 1781, 80, avant-propos, p. 13.

OBGAREM. — Nous n'avons pas à nous occuper ici de l'histoire de l'orgue. 
Nous dirons seulement qu'au rapport de D. Bédos', « on ignore de quelle 
espèce de métal ou mélange étoit cet airain dont on faisoit les tuyaux d'orgue. 
Étoient-lis faits d'un cuivre battu et réduit en lannes assez minces pour être 
roulées et soudées? ou bien, étoient-lis jettes en fonte? C'est ce qu'aucum Auteur 
ne nous a expliqué. Et c'est ce que Théophile indique clairement par cette 
phrase : « Attenuetur cuprum purum et sanissimum, ita ut unguis impressus ex 
altera parte appareat », p. 267.

Pour les difficultés que nous a présentées le chapitre *De organis*, nous avons puisé d'utiles conseils dans la docte obligeance de M. Bottée de Toulmon.

PERGAMENAM. — TOlle pergamenam Graccam, quæ fit ex lana ligni », p. 39. On pense que les Grecs ont pu se servir de papier de coton avant le temps où son usage fut répandu dans l'ouest de l'Europe par les Maures de l'Espagne. La connoissance de ce papier passa des Grecs aux habitants de l'Italie, et par les Véuittens elle se répandit en Allemagne dans le neuvième siècle, sous le nom de parchemin grec?. »

Cette note intéresse à la fois la patrie de notre auteur, et sa date, postérieurement au IX\* siècle \*.

Le ms. de Cambridge nous donne pour variante gretam, qui dériverait saus doute des mots italiens greto, épais, on grezzo, brut.

PERSPICAX. — « Verum quoniam hujusmodi picturæ usus perspicax non valet esse, quasi curiosus explorator omnibus modis elaboravi cognoscere, quo artis ingenio et colorum varietas opus decoraret, et lucem diei solisque radios non repelleret. » p. 77.

Perspicax, que plus loin, p. 91, non est perspicax, nous avons rendu par transparent, nous semble ici plutôt être en opposition à curiosus explorator,

C. Gerbert, De cantu et musica sacra, pass. — Du Cango, Gloss. v. Organum. — Millin, Dict. des Beaus-arts. v. Orgue. — Hist. littér. de la Pr., T. VII, p. 144. État des lettres en France, xx. s.

<sup>1</sup> L'Art du facteur d'orgues. Arts et Métiers, f., P. IV, prél., Hist. abr. de l'orgue, xij.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peignot, Essai sur l'hist, du parchemin et du velin, 1812, p. 15, 16. — Cf. Montfaucon, Dissett, sur le papyrus, etc. Mém. de l'Acad. des inscript., T. VI, p. 605, 606.

<sup>4</sup> Voy. les mots : Calix, Calx, Ductilis, Sellar.

qu'en rapport avec lucem diei solisque radios; nous avons traduit : Mais comme l'usage de cette peinture ne peut se saisir au premier coup d'œil.

Petra vivi. — Le tartrate acide de potasse existe dans le raisin; il se dépose, avec une petite quantité de lie et de tartrate de chaux, sur les parois des tonneaux dans lesquels on conserve le vin, et forme sur ces parois une couche plus ou moins épaisse, counue sous le nom de tartre'.

Petola. — Théophile nomme ainsi ce qui, dans d'autres écrivains, s'appelle petalum\*, probablement de «frzh». Il entend par petula auri la feuille d'or, qu'il apprend à battre et à poser; par petula stagni la feuille d'étain: il montre comment il faut préparer celle-ci, de façon à remplacer l'or ou l'argent 2: si aurum non habueris nec argentum », p. 43.

Li bateurs d'estain puet taindre son estain de toutes manières de couleurs \*.
 La coloration des métaux fut un des moyens du grand œuvre; il était réservé à la chimie de changer par son analyse le nom de transmutation en celui de combinaison \*.

PHAGO. - Ficus , Gall. figuier 6.

PRYLACTERIA. — Reliquaires '. — On a donné aussi ce nom aux croix pectorales <sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Thenard, Traité de chimie, 1818, T. III, p. 138.

<sup>3</sup> Cf. du Cange, Gloss, v. Petalum,

J. Fom Alter der Ocimalerey, 1274, OEAUR, de Lessing, 1839, T. IX, p. 480. — Il n'y avait pas encore, du temps de Théophile, des batteurs d'or proprenent dits; le peintre ou l'artiste qui avait besoin de feuilles de ce métal, était obligé de les fabriques lui-même. Ed., tibid.

<sup>4</sup> Le livre des métiers d'Ét. Boileau, publié par M. Depping, p. 76. xxxx s. collect. des Documents

<sup>5</sup> D' Hoefer, Hist. de la chimie, T. I, p. 382.

<sup>6</sup> Carpentier, ad Gloss. v. Phagus.

<sup>7</sup> Cf. Durmdi Rationals, L. I, e. 3. Lugd., 1679, 4%, p. 16.—Macri Hierolex, v. Phylacterium.—Index cotic. voc. ad finem T. IV Edm. Martene, De antig. Eccles. rit., 1788, f., p. 418.— Schioppalalba, In perantiquam sacram tabulam Graccam distort, Venet., 1766, p. 14 et seqq.

<sup>8</sup> Gavantus, Thes. sacr. Rituum, cum observ. Merati, P. II, tit. 1. Aug. Vind., 1763, f., T. I, p. 149.

PILA. — Pilon. «Mortariolum comitatur pila, vulgo monaclius, quod est pistillum cum tubore rotundo".»

PIXIDES. — Le mot Pixis a été appliqué à plusieurs espèces de vases par les liturgistes '; mais dans la phrase « Pixides ad oblatas imponendas », p. 203, il désigne évidemment des boîtes « por mettre oistres », des custodes à Hosties .

PLECTRUM. — Soupape, dans l'orgue. Du Cange a rassemblé diverses interprétations de ce mot, parmi lesquelles nous remarquons le battant de cloche, l'archet de vielle; et ces acceptions indiquent un objet, un appareil determinant un son.

PLINAILI. — On distingue, dit Christian Leiste <sup>8</sup>, les plenaria des châsses, quoiqu'ils puissent également servir à reufermer des ossements de Saints: cellesci ne sont que des sortes de réservoirs, de coffres, tandisque les premières sont encore destinés à d'autres usages, et contiennent en outre des compartiments remplis de reliques. Il cite pour exemple, et comme un plenarium de ce genre, un évangéliaire transporté de la cathédrale de Brunswick à la ville de Hanovre; la converture en est si épaises, que l'on a pu pratiquer de semblables cases dans son intérieur. Ainsi le nom du livre est emprunté, non pas au contenu, mais à la reliure, la partie est prise pour le tout : cependant il est toujours question d'Évangiles<sup>8</sup>, de missels<sup>7</sup>; nous avons adopté ce dernier sens.

Ces plenaria se faisaient ordinairement avec de l'or et des pierre-

<sup>\*</sup> Rulandi Lex. alchem., Francol., 1612. — Johnson, Lex. chym., Lond., 1657; et in Mangeti Biblioth. chem., T. I.— Pile à piler fromant. » Du Cange, Gloss. v. Pila.

Mylleri Ornatus eccles., Monach., 1591, 44, p. 37.

<sup>3</sup> Notices sur l'hôtel de Cluny, 1834, 8°, p. 48 .- Cf. Maeri Hierolex, v. Pyzis,

<sup>4 ·</sup> Oux-ra, Panis al ascrificium oldeitus, hostis mondum consecrata,. Oldeitus quandoque etiam sumpas foises pero Hostis inconcernite parte - Do. Cange, Gilar, - et Illas admondum parra, et levutaim eigende die primis seculii Steclesie existiisse ulterius existiur ex Patnaram virearem usu, quom tertii seculi mitio. S Pontific Exphyriman,... una derevito Reclaim indicit. - De Redrechii, De Oldeinialus, 10-17, 17, 13, 19, 13.—Cf. La savani article de M. Victor Le Clere, sur Guillaume Durani!: Hint. Bittér, de le Prance, T. X.N., p. 479.

<sup>5</sup> Mem. d'hist. et de littér., Très. de la biblioth. duc. de Wolfenb., VI, Less., avant-propos, p. 11.

<sup>6</sup> Cf. Chron. Centul., L. II, c. 10, in Dacherii Spicileg., 4", T. IV, p. 463. — Carpentier, ad Gloss.

<sup>7</sup> Du Cange, Gloss. v. Missale. — Index exotic. voc., ad fin. T. IV Edm. Martene, De antiq. Eccles. vit., 1788, f., p. 418.

ries'. A diverses époques, le respect pour les livres sacrés suggéra aux fidèles l'idée de les placer sous des couvertures précieuses, et on y employa les diptyques', auxquels le mérite du travail, aussi bien que la vénération qu'ils inspiraient, donnaient un double prix. Nous devons à cette circonstance la conservation de la plupart de ces mouuments de l'art ancien'.

Poscm. — Produit d'un mélange de vert foncé, de rouge obtenu par la combustion de l'ocre et d'un peu de cinabre, ou d'ocre et de vert mélangés; il s'emploie sur la couleur de chair, pour distinguer les parties des membres du corps humain <sup>4</sup>. Raspe<sup>5</sup> l'a traduit par demi-teinte, half shades; nous voyons, p. 16: « ut umbra sit anterioris coloris.»

Prassivus. — Cet adjectif designait la faction verte dans les jeux du cirque\*. Les mots habens similitudinem viridis coloris et nigri », p. 12, nous ont porté à le rendre par vert fonce. Le celtique pras signifie airain, brouze', et semblerait fortifier notre interprétation.

Probabilis. — Ce mot, en Théologie, s'entend de ce qui n'emporte pas conviction, mais autorité suffisante pour déterminer un assentiment quelconque. C'est sans doute dans ce sens que Théophile, prêtre et moine, presbyter et monachus, a prétendu l'employer.

PULPITIS. — · Pulpitum, gallice, letrum?. · Le latin a fait pupitre, le vieux français a donné naissance à notre mot lutrin <sup>10</sup>.

<sup>·</sup> Christian Leiste, L. c.

<sup>.</sup> Diptychorum nomen a verbo πτόσσω ducitur, quod est plicare. . Gori, Thes. vet. diptych., T. 11,

<sup>3</sup> Willemin , Monuments fr. ined. texte par M. Pottier, T. I, p. 28.

<sup>4</sup> Tab. de voc. sinonim., in C. R. v. Posch.

<sup>5</sup> A critic. essay on oil-painting, Tabl., v.

<sup>6</sup> Pitiscus, Lex. antiquit. Rom. v. Color. - Millin, Dict. des beaux-arts. v. Prasinus.

<sup>7</sup> Bullet, Mem. sur la langue celtique, T. III. Dictionn.

<sup>8</sup> Voy. le moi Basiliscus.

<sup>9</sup> Magistri J. de Garlandia Diction. M. Géraud, Paris sous Philippe le Bel, p. 602. Collect. des Documents inédits.

<sup>10</sup> Ibid., note. — " Pulpitum ex ære desurato fabrefactum, in quo Evangelium in missa canebatur. -Mabillon, Ann. ord. S. Bened., ann. 1006, L. L.II, c. 85. Luc., 1739, T. IV, p. 172.

ROTULA. — « Rotula sive lignea sive plumbea tornatilis, et in media parte superiori figatur corrigia qua trahi et volvendo retrahi possit », p. 49.

En rendant tornatilis par mobile, nous avons voulu autant éviter l'espèce de pléonasme qui nous semble résulter d'une roue touruée, que compléter l'idée du mouvement qu'elle imprime. Nous ne nous sommes pas appuyé sur le mot retrahi, parce qu'il se retrouve développé un peu plus loin.

La petite roue est vraisemblablement une sorte de maudrin, comme celui sur lequel agit l'archet des serruriers dans les opérations du genre de celle qui est ici décrite.

Ruden. — « Pone ollam rudem », p. 37. Le manuscrit de la Bibliothèque Royale donnant pour variante novam, que notre texte porte dans la recette précédente, nous avons traduit rudis par neuf, c'est-à-dire, qui n'est pas encore poli par l'usage.

RUNCINA. — « Juxta modum ligui in quo volvitur runcina », p. 254. Runcina, qui généralement signifie rabot, nous a paru devoir, dans cette circonstance, à cause de la comparaison, se rendre par tarière '.

Satso. — De viridi salso , p. 68, vert salé, vert-de-gris. Salsum exprime sans doute l'acidité de cette substance. C'est à Montpellier, et dans les environs de cette ville, que se fabrique le vert-de-gris en France'; les procédés ont la même base que ceux qu'a décrits Théophile.

SANGUNE DIACONIS. — « Sanguine draconis intinge aurum », p. 61. La résine appelée sang-dragon, par les chimistes, est d'un rouge foncé et presque brun, lorsqu'elle est en masse; d'un rouge de sang, lorsqu'elle est en poudre : elle s'extrait par incision du dracæna draco, et de plusieurs autres végétaux qui croissent dans l'Inde.

<sup>·</sup> Cf. J. Januens. Cathol. - Du Cauge, Gloss.

Thenard, Traité de chimie, 1818, T. III, p. 77. — Il ne faut pas confondre ce vert-de-gris avec ce-lui qui se forme sur les vases de cuivre que l'on n'a pas soin de nettoyer. Id., ibid., p. 78.

<sup>3</sup> Thenard , I. c., p. 229.

NOTES. 309

Scribolla. — Le manuscrit de Théophile, que l'auteur' du Lumen animereçut de l'Allemagne, et dont les citations, étudiées dans leur esprit plus que dans la lettre, sont un des plus forts arguments à l'appui de son origine germanique, semble avoir porté le titre de Brestarium. De quodam monasterio Alemanie quidam mihi libri delati sunt videlicet... Theophilus in breviario diversarum artium.

Bréviaire<sup>3</sup>, abrégé, inventaire<sup>4</sup>, manuel, recueil de recettes, de formules, essai, sont des expressions dont le choix importe peu; elles n'ajoutent, ni ue retraucheut rien à la nature, au but, à l'intérêt du traité. En adoptant, d'après Lessing, Schedula, que fournit aussi la préface, p. 8, en traduisant par Essai, nous avons eu en vue de rendre la pensée d'humilité, qui, dans l'emploi de ce mot, guida sans doute notre Religieux. S. Jérôme a dit: - Mihi, meisque permittant pauperes habere schedulas ...

Silencieuse élucubration du monastère, l'Essai sur divers arts dut servir de règle aux artistes chretiens du moyen âge, qui n'avaient en quelque sorte pour guides que ces récits, à l'aide desquels la femme de Namatius indiquait jadis aux peintres ce qu'ils devaient représenter .

SCRINIA. — Châsses. Tant que durérent les incursions et les dévastations des Normands, on ne songea point à fabriquer en métal des châsses, qu'il fallait

Matthias Farinator n'est pas l'auteur du livre intitulé Lumen anima, comme l'ont faussement pense quelques écrivains. Cf. (D. Liron), Singularités hist., T. I, p. 368 et suiv. — Et l'Introduction.

<sup>2</sup> Liber moralitatum elegantissimus magnarum rerum naturalium lumen anime dictus, 1482, Prol. — Placé dans le Prologue, dans un endroit pour sinsi dire officiel, qui constate l'envoi du Théophile, ke mot Breviarium nous parait devoir être préféré aux synonymes que l'auteur emploie dans le cours de ses moralitis.

<sup>3</sup> Du Cange, Gloss. v. Breviarium,

<sup>4</sup> Id. Ibid. « Sed et iste Breviarius ad ornamentum Ecclesiæ pertinet, id est, turibula deaurata 2, cortine 12, etc. «

<sup>5</sup> S. Hieronymi Praf. in Job. Op. ed. Martianay, Bened. , T. I, p. 798.

<sup>6 -</sup> Cigia conjus basifican Sancti Stephani suborlano murorum edificavi. Quan cum freia colorum salorusa vella; tenchal liferum in tius suo, kegen historias actionum antiquerum, piratulnia nisionas que in parietilum flugrer deberran. - S. Gregorii Turon, epite. Hist. Per., L. II, e. 17, ap. D. Bouquet, ne Recuel das Hist. - Peranex, T. II, p. 17, c. — Le avana behedicilin a repedanti ace de ancidire la tenta de l'édition de son confrée D. Ruisart, Borge, noire, v. Grég, de Tours: as leços a trè adoptic par IX. Guisse), adans la Cellection de Mon redat à faita. de Farnese,

sans cesse transporter d'église en église pour les soustraire à leur rapacité. Mais lorsque l'on n'eut plus à redouter ces féroces spoliateurs, la dévotion envers les saints n'ayant fait qu'augmenter, et les peuples étant devenus plus riches par le commerce soumis à moins d'entraves, on déploya le plus grand luxe dans les monuments qui recélaient les reliques.

Scuta. — Boucliers, écus. Nous ne donnons à ce mot une place parmi nos notes que parce qu'il nous offre une observation, qui ne nous semble pas dépourvue d'intérêt pour l'histoire d'une époque féconde en souvenirs.

Les boucliers furent souvent décorés. Les guerriers danois y retraçaient leurs faits d'armes ou des emblèmes relatifs à leurs mœurs '. Ces premiers symboles cependant sont simplement des signes, dont, chez tous les peuples, on s'est toujours servi à la guerre, pour se faire reconnaître de ses compagnons et distinguer de ses enuemis '. Les Croisés, en imaginant dans le même motif des couleurs, que leurs familles adoptérent ensuite pour prouver sans doute qu'elles tenaient aux vainqueurs, donnèrent naissance aux armoiries '.

Ces marques de la gloire durent se répandre avec la rapidité de ce qui se rattache aux fantaisies de la mode et à l'orgueil des hommes. Théophile ne parle pas des écus armoriés; et l'on reconnaîtra pent-être dans le silence du moine une tacite désapprobation.

Selle. — On sera moins surpris de rencontrer plusieurs fois les selles é dans le grave et presque ecclésiastique traité de notre auteur, lorsque l'on songera

Hist, littér, de la France, T. XVI, p. 317. Disc. sur l'état des beaux-arts.

On a donné ce nom à une monnaie, parce que le roi y tenait un écu. Le Blanc, Traité hist. des monnofes de Fr., vi.

<sup>1</sup> Spallart, Tableau hist, des cost., des mœurs et des usages, T. IV, p. 184.

<sup>4</sup> Willemin , Monuments frauçais ined. Texte par M. Pottier, T. I, p. 47. - Spallart , l. c., T. V,

Malliot, Recherches sur les cost., les mœurs, etc., T. III, p. 92, 93. — Cf. Menestrier, Origine des armoiries, pass. — Forcemagne, De Forigine des armoiries. Mem. de l'Acad. des insrrpt., T. XX. — M. Leber, Collect, de dissru, T. XIII. — Art de verifier les dates, 1, T. 1, p. 572.

<sup>6</sup> Notre auteur indique le moyen d'orner les selles, etc., dans le cas où, sculptées, elles ne sont point succepibles d'être recouvertes d'ésoffe ai de cuir : « qua sculpantur, el non possunt corio vel panno cooperir; », p. 39. Nosa personos pas qu'on puisse citer un emploi de la pens sur les sièges antérieur aux Philizins, lorsqu'ils furent frappés par la main du Seigneur : « et feccentat sibi sedes pelliceas. » Reg., 1, v., o.

qu'elles ont été depuis longtemps l'objet d'un luxe et d'un travail particuliers. Théodose et l'empereur Léon n'ont pas dédaigné de les mentionner parmi leurs lois '; dans la seconde moitié du xr' siècle, Jean de Garlande parle des selles peintes '; au xur's, le Livre des métters d'Étienne Boileau confond ensemble les sellers et les paintres '.

Il Cie

Les éttiers sont indiqués, p. 247, dans la périphrase - corrigis ascensoriis sellæ. • Ou en voit sur la tapisserie de la reine Mathilde, mais tons les cavaliers u'en ont pas, ce qui paraît prouver qu'à la fin du xi siècle, leur usage était encore loin d'être devenu général · Nous nous demandons si, pour que Théophile, peu prodigue de détails, les signale ainsi dans son livre, il ne fallait pas que cette partie de l'équipage fût encore peu répandue au temps où il vivait ·?

Sepum. — . Tolle sepum de auriculæ tuæ foramine ., p. 173. Cérumen.

Sozini. — Si enim una fuerit auri, croci solidi sint duo -, p. 6o. Nous ue savons quelle unité de poids attribuer à una; n'ayant donc pas le mot de l'énigme, pi once, ni livre, ni autre chose, nous croyons pouvoir éluder la difficulté, en traduisant par une expression vague, indéfinie comme notre texte. Solidi doit être ici un substantif, et ne nous semble pas se rapporter adjectivement à croci.

Succus. — Couleur tirant sur l'indigo; on prétend que c'est la même chose que le menesch<sup>6</sup>.

<sup>•</sup> De ella ciam Theolosius Magans loquitur. In quadam enin lego percipit, oc sella cum freni et aereta, exangina libras suri transeat. Ejuden sella mentio quoque fit in Constitutione Leonia Imperatoria.. Es quippe lego probibetur, at nulli prorsus licost in frenis et equestribus sella; vel in biliticis suis margaritas, maragdos, et byacintlos adaptare. Panciroli, Rer. men. tine dependit. P. II. it. 16.

<sup>-</sup> Sellarii vendont sellas nudas et pictas. » Magistri J. de Garlandia Dict. M. Géraud, Paris sons Philippe le Bel., p. 587. Collect, des Documents inédits.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le Lieve des métiers d'Et. Boiteau, publié par M. Depping, p. 206, titr. LXXVIII. Collect. des Do-cuments inédits. — Cf. Lanzi, Hist. de la peinture, trad. par M\* Dieudé, 1824, 8\*, T. I, p. 86, 8;. — Mosteil, Hist. des Français des divers états xxv\* s., T. II, p. 101.

<sup>4</sup> Willemin , Monuments français ined, texte par M. Pottier, T. I, p. 42.

<sup>5</sup> Voy. les mots : Caliz, Calx, Ductilis, Pergamenam.

<sup>6</sup> Tab. de voc. sinonim, in C. R. v. Succus.

TRUBABULUM. — Si les encensoirs ont été décorés avec magnificence ', aucun n'a surpassé celui de Théophile, p. 207. Il y avait non-seulement du génie, mais encore du goût dans l'homme qui a su si bien décrire ce merveilleux instrument: - Certamente questo monaco era dotato non solo d'ingegno ma ancora di gusto, e la descrizione ch' egli fa d'un incensiere basta a far capire s' egli era versato nell' arté di comporre e disegnar le figure'. »

Tuscia. — « Seu nigelli varietate novit Tuscia», p. 8. Le travail du niello fait voir que la leçon Tuscia doit être préférée à Russia. Il n'est pas impossible que les Russes, instruits par les Grecs, aient mis en œuvre le nigellum, dans le moyen âge; mais l'art de nieller était spécialement propre aux Toscaus.

Uncei. - Burettes : peut-être encore reliquaire , bénitier .

VEREDA. — Teinte produite par le mélange du noir et d'un peu de blanc de plomb?. La couleur appelée Venetus color distinguait une des factions du cirque <sup>4</sup>.

Vernamera. — Diversisque coloribus distinguens paradysi Dei speciem floribus variis vernantem... » p. 122-123. Nous croyons apercevoir dans ce passage quelques réminiscences d'une éloquente description de S. Grégoire de

<sup>•</sup> M. Guénebault en cite plusieurs dans son Dictionn. iconogr. des monuments de l'antiquité chrétienne et di moyen dge, trésor de recherches accumulées, dont la publication sera un service rendu aux arts et à l'archéologie.

Cicognara, Storia della scult., Prato, 1823, 8°, T. III, p. 168. Nota intorno il codice di Teofilo

<sup>3</sup> Émérie-David, Biogr. univ. v. Théophile, n. - Cf. Cicognara, ubi supra, p. 149.

<sup>4 -</sup> Ut vinum et aquam calici infundamus, urceis sive urceolis vitreis vel argenteis uti solemus, quos hodie ampullas vocamus. Bona, Rev. liung. L. I. c. 25, S. Op. Antverp., 1739, f., p. 293. § Du Cange, Gloss. — Cf. Macri Hieroles.

<sup>6 -</sup> Avani la graud'Messe l'Enfant de chœur apporte le benitier, ou l'Orceau, comme on dit à Chartres, du mot latin urceus ou urceolus. - De Moléon (Le Brun des Marettes), Foy. litung. de Fr., p. 238.

<sup>7</sup> Tab. de voc. sinonim. in C. R. v. Veneda.

<sup>8</sup> Cf. Pitiscus, Lez. ontiq. Rom. v. Color. - Millin, Dict. des benux-arts. v. Venetus color. - De

NOTES. 313

Nysse, dont le souvenir pourrait bien être arrive jusqu'à la cellule de Théophile. Induxit autem etiam pictor flores artis in imagine depictos, fortia facta martyris, resistentiam, cruciatus, efferatus et immanes tyrannorum formas, impetus violentos, flammeum illum fornacem, beatissimam consummationem athlete, certanninum præsidis Christi humanæ formæ effigiem, omnia nobis tanquam in libro quodam loquente coloribus artificiose depingens, certamina atque labores martyris nobis clare expressit, ac, tanquam pratum amænum et floridum, templum exornavit : solet enim etiam pictura tacens in pariete loqui, maximeque prodesse t'.»

Nous lisons dans le Rationat<sup>1</sup> de Guillaume Durauti: - Quandoque in Ecclesiis Paradisus depingitur, ut aspicientes ad delectationem præmiorum alliciat : et quandoque infernus, ut cos formidine penarum a vitiis deterreat : quandoque flores et arbores cum fructibus ad repræsentandum fructus bonorum operum ex virtutum radicibus prodeutuium.

Vibrans. — Vibrans ipsam fistulam cum vitro, quod ei appendet, ultra caput tuum, co modo quasi velis eam projicere -, p. 90. Le même mouvement est prescrit par Agricola : - Mox fistulam sublatam circum caput in orbem torquens vitrum facit longum .

ZIDUAR. — Contra quas uti debes ziduar », p. 167. La zédoaire est la racine d'une plante, kampferia rotunda, qui nous vient des Indes, et dont les

Guignes, Mém. sur l'état du commerce des François dans le Levant. Mêm. de l'Acad. des Inscript., T. XXXVII, p. 473, 474.

<sup>•</sup> Turiguese iš sai lorpjage, vi schri vite vityru, če tieko čarppačijanos, sa: čapurnist, voi japinose, ra: kerimine, više skytožines, vit višeguošine vito vojekoven popisi, više trogaja, vit višepuošijanos, sajavova, nijavova, nijavova, nijavova, nijavova, nijavova, nijavova, nijavova, nijavova, nijavova, nijavosajavova, szapče čarpšinose višeguojavojavos, szapče čarpšinose višeguojavojavos, szapče čarpšinose višeguojavos, szapče višeguojavos, sz

<sup>1</sup> L. I, c. 3. Lugd., 1672, 40, p. 15.

<sup>3</sup> Agricola, De re metallica, L. XII. Basil., 1561, f., p. 475.

NOTES.

Arabes paraissent avoir les premiers connu les effets '. Elle est ici conseillée comme antidote des exhalaisons mercurielles, comme contre-poison,

Apprime sumptum zedoar obstare venenis Affirmant, et reptilium morsus leval hauslum 3.

En se rapprochant, dans notre texte, de l'allemand zidwar, le mot ziduar fournit un nouveau témoignage de l'origine germanique de Théophile.

· Dictionn. des sc. médic., Panckoucke.

Macer, De herbarum virtutibus. — Vincent. Bellov. Spec. nat., L. X., c. 170. Spec. maj., ed. Bened., Dusci, 1624, T. I, p. 788.



## TABLE

|                            |         |            |   |          | Pages. |
|----------------------------|---------|------------|---|----------|--------|
| Pré                        | liminai | res        |   |          | 1      |
| Intr                       | oductio | m          |   |          | . xvii |
| Diversarum artium schedula |         |            |   |          |        |
|                            |         |            | _ | lib. I   | . 11   |
|                            |         | _          | _ | lib. II  | . 75   |
|                            | _       | _          | _ | lib. III | . 119  |
| Index capitulorum          |         |            |   |          | . 259  |
| Tab                        | le des  | chapitres. |   |          | . 263  |
| Not                        | es      |            |   | ,        | . 267  |



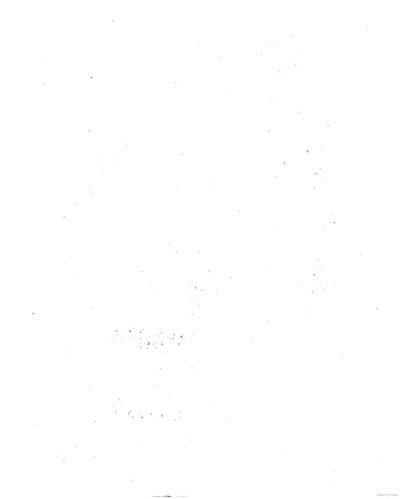

.

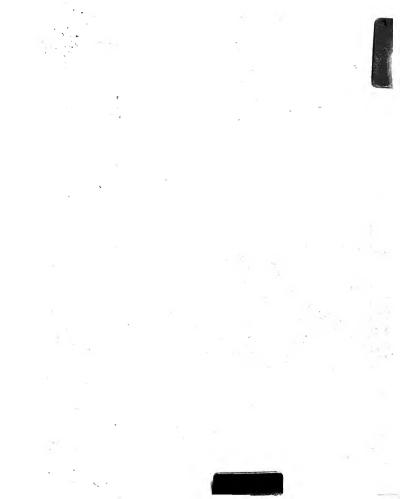

